

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

# Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

# **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



2854 f.

الماك المشاركة والمستديد

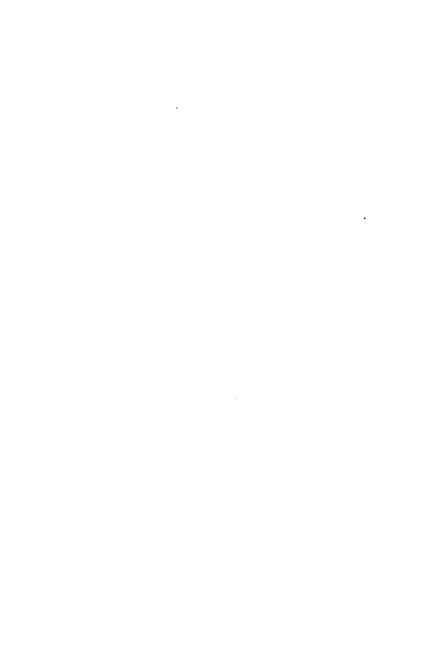

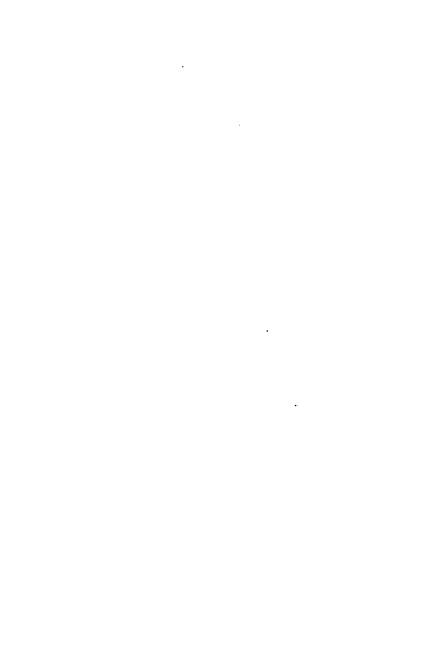



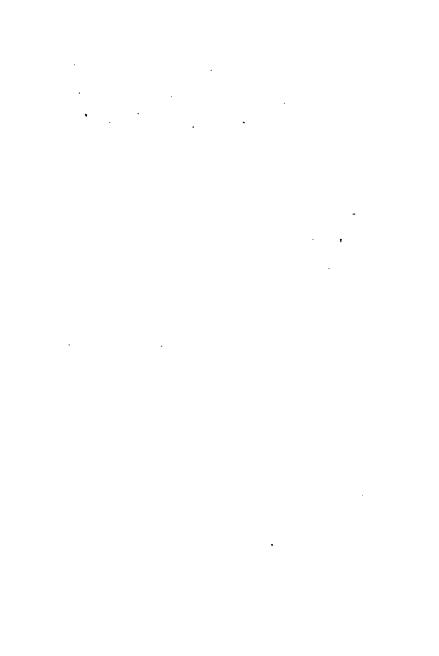

# PARNASO ITALIANO

# OFFERO

RACCOLTA DE POETI

# CLASSICI ITALIANI

D' ogni genere d' egui età d' egui metre e del più scelto era gli estimi, diligentemente riveduti sugli originali più accreditati, e adornati di figure in rame.

TOMO VI.



2854.f. 6.

Non porèa mai di tutti il nome dirti;

Che non uomini pur, ma Dei gran parte

Empion del bosco de gli ombrosi mirti.

Petr. Trionf. I. d'Amore.

# LIRICI ANTICHI SERJ E GIOGOSI

# FINO AL SECOLO XVI



# VENEZIA MDCGLXXXIV .

PRESSO ANTONIO ZATTA E FIGLI
Con Licenza de Superiori e Privilegio



Con la sua Mano il mio voler restrinse.

Giusto de' Conti.

# A' SUOI AMICI

## Andrea Rubbi.

ngetevi nati nol secolo XV. o in quel torne, cortesi amici, se volete gustar con piacere il tomo de lirici antichi ch'or vi presento. Il peco che vi do a leggere è il meglio di quella età. Rimetto al Crescimbeni quei che cercano più indietro una poesia, che tal propriamente non è. A me basta che voi veggiate la progressione del metro italiano in que nostri padri, che malgrado la lingua indocile ancora, san dilettare un nomo di genio. Chi venera troppo l'antichità è ugualmente biasimevole che chi troppo la sprezza. Che importa stampare tutto quel rancidume, che han raccolto gli oziosi, e che han comperato gli amadori dell'aspre parole e dei duri versi? Par che il genio cresca ne' nostri poeti in ragion della lingua. Letrarca la sviluppo, ma tutti è suoi prime

Alla poesia seria di quell'età ho aggiunto qualche po' di giocoso. Questo gioua al mio fine di mostrarvi la progression ragionata nell' arte. Burchiello fu il padre del verso burlesto. Insegnò al Berni, da cui fu superato. Ma io non v'ho immersi in quella innumerabile butchiellaggine. Un saggio, e il migliore vi dee bastare. Più. Ho scelto un solo canto carnascialesco da due grossi volumi. Libro più inutile non vidi mai; ne il Parnaso Italiano può esser disonorato da tanta pedanteria. Non mi fo mallevadore, ch'ogni composizione sia figlia di quello di cui porta il nome. Chi può penetrare in tanta oscurità? Così il piccolo ditirambo, o caccia Passando con pensier è attribuito dai più ad Ugolino Ubaldini; e dal Serassi a Franco Sacchetti. Ma nel secolo tutti convengone.

Eccovi il quadro lirico del secolo, che precedette i petrarchisti. Graditelo, cortesi amici, a mi vi raccomando.

# INDICE 7 DEIPOETI contenuti in questo volume.

| usto de Conti.                 | Pag. z |
|--------------------------------|--------|
| Alighieri .                    | 193    |
| me d'Arezzo.                   | . 199  |
| Cavalcanti.                    | 201    |
| da Pistoja.                    | 202    |
| ia di Guglielmo.               | 203    |
| degli   berti.                 | 205    |
| ionne Torrigiani.              | 200    |
| na Lievi Perotti.              | 310    |
| del Chiavello.                 | 211    |
| 10 Ubaldini o Franco Sacchesti | . 212  |
| tto Davanzati.                 | 215    |
| rdo Pulci.                     | 216    |
| esco Accolti.                  | 217    |
| esta de Malatesti.             | . 218  |
| ccorsi da Montemagno.          | 219    |
| lo Estense.                    | . 129  |
| a de Basso.                    | 231    |
| io Cornazzano.                 | 236    |
| Brunelleschi.                  | 238    |
| n Staccoli.                    | 239    |
| ico Sandeo.                    | 241    |

Francesco Ces . Lorenzo de Medici. Francesco Gapedilista. Girolamo Benivieni . Matteo Maria Bojardo. Gasparo Visconti . Caritee . Angelo Poliziano. Serafino da l'Aquila. Panfilo Sasso. Bernardo Accolti. Antonio Tebaldeo. Rustico Romano. Burchiello. Matteo Franco. Antonio Pistoja. Bernardo Bellincioni. Antonio Alamanni. Niccolò Macchiavelli. NOTIZIE DE' POETI.

# REGISTRO DE RAM

Frontispizio Pag. 13 --- 128 -- 165 205 ---- 212 ---- 231 ---- 252 -276 ---- 319 ---- 333.

# LA BELLA MANO

DI MESSER

GIUSTO DE' CONTI.

# SONETTO L

AMor, quando per farmi ben felice L'alta amorosa spina nel cor mio Piantò con la gran forza del disio, Che fin ne le mie piante ha la radice;

Mi fè vie singular più che fenice, Mentre a mia voglia a morte l'alma invio: E poi mi tinse nel tenace obblio Sì, che me ricordar di me non lice.

Da indi in qua mia voce mai non tacque, Ma sempre, ovunque io fussi, lacrimando D'amore e di madonna si ragiona.

Così di lei parlare ognor mi piacque; Il suo bel nome ne'miei detti alzando Che in tante parti per mia lingua suona.

Lirici antichi.

# SONETTO IL

A L'alta impresa, ove la mente stanca Drizza l'ingegno e le parôle morte, Soccorra chi m'ha posto in dura sorte: Che l'intelletto per se stesso manca.

Porgami spene quella bella e bianca

Man ch'il cor strugge, e par che mi conforte

E renda l'alma in sua ragion più forte

Chi spesso le mie guance inrossa e mbiance

Per me non basto raccontar l'inganno Ond'io fui preso il di ch'io namorai, Nè di costei l'angelica beltade;

Ne con qual forza in mezzo il cor mi stan Gli occhi infiammati de i celesti rai Che vita m' an spogliato e libertade.

ż

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

# SONETTO III.

GIunse a natura il bel pensier gentile Per informar fra noi cosa novella; Ma pria mill'anni immaginò, che a quella Faccia leggiadra man ponesse e stile.

Poi nel più mansueto e nel più umile Lieto ascendente di benigna stella Creò quest' innocente fera e bella A la stagion più tarda, a la più vile:

Ardea la terza spera nel suo cielo, Onde sì caldamente amor s'informa, Il giorno che il bel parto venne in terra.

Ed io mirava la più degna forma. Quando vestì d'un sì mirabil velo Quest'anima gentil che mi fa guerra.

### 4

op op op op op op op op op de de dededededede de de de

# SONETTO IV.

- O Sola qui fra noi del ciel fenice Che alzata a volo nostra etade oscura E sopra a l'ale al ciel passa sicura Sì, che vederla appena omai ne lice:
- O sola a gli occhj miei vera beatrice In cui si mostra quanto sa natura: Bellezza immaculata, e vista pura Da far con picciol cenno ogni uom
- In voi si mostra quel che non compr Al mondo altro intelletto, se no i Che amor leva tanto alto quanto
- In voi si mostra siccome s'accende L'anima gloriosa nel disio Che per elezione a Dio la chian

ç

**\***\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

# SONETTO V.

Uesta angioletta mia da l'ale d'oro, Mandata qui dal regno de gli Dei, Non so che ne l'aspetto aggia con lei, Che come cosa santa sempre adoro.

De i spirti eletti il più gentil di loro Venendo a noi con gli altri semidei, Nel fronte pottò scritti i pensier miei Da la più degna spera ed alto coro.

Dal volto acceso d'un celeste raggio Sfavilla e da i begli occhj la vaghezza Che il cor m'ha pien d'ardente caldo e gelo;

E da la bocca colma di dolcezza Riversa il bel parlar si dolce e saggio; Come colei che lo imparò dal cielo.

# SONETTO VI.

CHi è costei che nostra etade adorna
Di tante maraviglie e di valore;
E in forma umana in compagnia d'amo
Fra noi mortali come Dea soggiorna?

Di senno e di beltà dal ciel si adorna, Qual spirto gnudo e sciolto d'ogni err E per destin la degna a tanto onore Natura che a mirarla pur ritorna.

In lei quel poco lume è tutto accolto, E quel poco splendor che a'giorni nos Sopra noi cade da benigue stelle:

Talchè il Maestro da i stellati chiostri Sen loda rimirando nel bel volto, Che sè già di sue man cose sì belle,

# JIV OTTINO VIL

Quel cerchio d'oro che due trecce bioade Alluna sì, the il sol troppo sen dole; E il viso ove fra pallide viole Amor sovente a l'ombra si nasconde;

- E l'armonia che tra si bianche e monde Perle risuona angeliche parole; E gli occhi onde il mattin riprende il sole La luce che perduta avea fra l'onde;
- E la vaghezza del soave riso Con 1' atto altero de l'andar beato Che ogni vil cura dal cor m'allontana
- E il bel tacer da maamotat Natciso.

  È quel che tanto ha sopra ogni altro stato.

  Nobilitata la natura umana.

# SONETTO VIII.

VIdi fra mille fiamme in un bel viso Amore armato d'una luce altera: Indi mostrommi l'arma sua più fera Quella, onde Marte ed Ercole ha conquiso.

Vidi inchinarsi il cielo e il paradiso
Tutto a costei da l'ultima sua spera:
E rivestirse il mondo primavera
A gli atti a le parole al vago riso.

E quei begli occhj che fan doppio giorno Ove che amor gli volga, e il dolce passo Che germina viole ovunque move:

Io nol so dir, che nol comprendo, lasso, Di tante maraviglie è il fronte adorno, E tanta grazia da le ciglia piove.

# SONETTO IX.

Uando costei ver me li passi move Che mi tien stretto con sì fero artiglio, Io vedo amor che dal suo altero ciglio Cosa che m' arde ne' begli occhi piove.

Mille paure allor tutte più nove Mi fan sì bianco il volto e sì vermiglio; Che prendon di mia vita altro consiglio Gli spini miei nascosi io non so dove.

E nel passar del mio soave foco, Gli stimoli d'amor che notte e giorno Mi pungon sì, che dentro l'alma sceppia;

Lassan nel mio pensier quel sacro loco
Ove io la vidi, e l'atto suo più adorno
Che l'amoroso nodo in cor m'addoppia.

# SONETTO X.

DA qual sì amaro e sì bel fonte move

Le lacrime ch' io spargo ed ho già sparte

Amor per consumarmi? e da qual patte

Le angoscie al petto mio tante e sì nove

Donde il gran foco in ch'io sempre ardo, e dov Raduna quei sospir' che il cor comparte? Dove la forza accoglie, e dove l'arte De gli occhi onde conforto e pase Piove?

Dove la chiara luce del bel viso?

Dove trovò le rose e le riole

Per far la bocca angelica soave?

Donde l'oneste sue sante parole Che move d'alto loco col bel riso Questa che di mia vita tien le chiave à

# SONETTO XI.

NE la stagion che rimbellisce l'anno Fuggendo, s'esser può, chi mi tien vivo, E quella Man di chi sì caldo scrivo, E gli atti che da dir tanto mi danno;

Amore atmato con suo nuovo inganno Mi si fè incontra appresso un fresco rivo: E lusingando, così fuggitivo Mi tenne, e mi ridusse al primo affanno.

lo dicea meco: or chi ti riconduce?

Ma questo non mi valse a la difesa,

Tanto ebber forza in me parole e cenni.

La debil vista da l'obbietto ossesa Lo ssorzo non sostenne d'una luce, Quand'io mi volsi indietro dond'io vezni.

# SONETTO XII.

Sento ha da gli occhi miei l'altero lume La debile mia vista, sicch'io vivo Omai cieco nel mondo, e son già privo Del senso che mi spinse al mal costume.

Ma, lasso, perchè il duol più mi consume. Tra il nubiloso ciglio e il guardo schivo Talor si muove un raggio fuggitivo Che in parte par le mie tenebre allume.

Del cui splendor riprendo nuova luce, Tal che dubbioso scorgo la mia morte, Dove allor corro, perchè ancor divampi:

E veggio ben che la mia dura sorte Sì vacillando là mi riconduce, Perchè m'abbagli e non veggia ov'io scampi



Questa è la Man che tutto il mondo loda.

# CANZONE I.

Luce dal ciel novellamente scesa
Per far con tua presenza sacra e pura
Pir degna in noi natura,
Ed aggrandire il basso stato umano;
Appena che la lingua s'assicura
A dir del ben donde ho la mente accesa
Pensando a la mia impresa
Dignissima di stile alto e sovrano:
Ma prego amor ch'ogni mia sorte ha in mano,

Che la presuntuosa affranchi e aspire; Facció a le mie stanche rime scorta; E scusi il troppo ardire Delcann piacer che a scriver mi confort oric compiutamente ogni bellezza Per ver elezione amore e Dio Poser nel molto chio Comeridato scolpito in terra adoro; Sia bredetto il subito disio E il mie sperar che fu di tanta altezza Che già con tal vaghezza Mi mosse a contemplar. l'alto lavoro; Non so se per riposo o per ristoro Di mie fortune e de i passati affanni Ciò provvedesse il mio signor fallace Per darmi al fin de gli anni Alcun breve conforto o qualche pace.

Se il piacer amoroso ond'io m'accend Mentre che in te son tutto attento e fis Per iscolpire il viso Che fa a la nostra età cotanto onore, Non mi tenesse allor da me diviso Finchè la forma tua vera comprendo, E gli secreti intendo; L'anime spente accenderei d'amore. Ma se l'innamorato acceso core La gran dolcezza in voce poi sciogliesse, Come confusa in lui l'ascondo e celo;

le temo non ne avesse Di sì supreme laudi invidia il cielo. Quel vago riso e l'atto signorile, L'angeliche maniere elette e care, E il bel dolce parlare Che per virtù materna in te succede 1 L'aspetto che nel mondo non ha pare, Son le faville e il bel laccio gentile Che in angoscioso stile Mia vita ardendo strugge e la mia fede. Misero me, sarà sempre mercede Nimica pur così di leggiadria, Come bellezza di pietà rubella? Che se in costei non fia. Trionferà sopr'ogni donna bella. Chi poria mai le doti e le virtute E l'alte tue eccellenzie al mondo sole Con morali parole Contare appieno come io dentro'l sento? Quale intelletto, e che tanto alto vole, Che spieghi cose mai più non vedute, Ove son stanche e mute E penne e rime e ciascun nostro accento? L'andar celeste e il divin portamento Che fan del paradiso prova in terra, Qual lingua o quale stile è che'l descriva? Che se'l piacer non erra, Tua forma è umana, ma l'essenza è diva.

Or va, canzon leggiadra,
Davanti a quella oriental fenice
Che fa di se la nostra ctà felice,
Cotanta gtazia da'begli occhi piove:
E narra se fra noi valor fu mai
Che in lei non si ritrove
Raccolto tutto, e più compiuto assai.



# SONETTO XIII.

O Sasso avventuroso, o sacro loco
Donde si muove onestamente e posa
Talor la donna mia sola e pensosa
Col mio signore a cui vittoria invoco;

Quinci arder vidi quel soave foco Che fa la vita mia tanto angosciosa: Quivi sedeva altera e disdegnosa Colei che del mio mal cura sì poco.

Rtò devoto a voi convien ch'io tome Cercando col disio ciascuna parte, Qualor la dolce vista al cor mi riede,

Per ritrovar de le faville sparte

Da quelle luci sopra l'altre adorne;

O l'orme impresse da l'onesto piede.

Lirici antichi.

# SONETTO XIV.

Quando dal nostro polo sparir suol Il chiaro giorno, e sopra gli altri lu Allor che il carro d'oro al mar con Apollo che di Dafne ancor si dole,

Il cor d'ardenti rai d'un vivo sole Chi può m'ingombra, e di sì nuova Che a l'orizzonte mio sempre riluce Sole che m'arde omai come amor vu

E veggio sempre di mia morte colme Due stelle, ove il bel guardo costei Per tempo sfavillar sì come al tardo

Ma lasso pur talor di Febo duolme, E di qualunque per amor sospira, Ma più di me che più d'altrui semp

# SONETTO XV.

M Entre ch'io son con gli occhi tutto intento Ne gli altri ove s'accende il mio gran foco, Il tempo e li momenti a poco a poco Sì mi sottragge amor, che appena il sento;

E per troppo a la vista esser contento, Ritrar non posso in carta assai o poco. De i miei pensieri, che gran parte in gioco Sen vanno, e la maggior sen porta il vento.

L'opra è sì degna e nuova e sì divina, Di quelle che nel ciel più elette sono. Che spiegar nol può stil nè lingua nostra.

L'aspetto a cui natura e'l ciel s'inchina, Quel poco e sì confuso mi dimostra Ch'io vo di lei scrivendo, e ch'io ragiono.

# SESTINA L

Hi è possente a riguardar ne gli occh Di lei che a torto mi distrugge il core E mirar fiso le sue bionde chiome, Saprà perchè sì forte innanzi al giorno Finire io bramo la mia grave vita, E perchè sempre, lasso, chiamo morte

Amor che si nudrica di mia morte,
Non so che muove dentro a quei begli o
Che a poco a poco scema la mia vita,
E perchè pur languisca il tristo core,
Il laccio ov'io fui preso nel bel giorno
Con nuova arte nascoso ha tra le chio

S'io avessi avvolte in man le amate chio Di lei che in fronte porta la mia mor E me consuma più di giorno in giorn Farei crudel vendetta di quegli occhj Che fan rapina di me stesso al core, E in un punto mi danno e morte e v Lisso, vedrò già mai quel giorno in vita Che dal bel nodo di sue crespe chiome Sia sciolto alquanto l'infelice core? E innanzi che di me trionsi morte, Faran mai segno di pietà quegli occhi Che tran dei miei duo' fonti notte e giorno?

Non vidi mai beltade in alcun giorno Che più invaghisse la mia debil vita, Quanto un dolce splendor di due begli occhj: Talche mirando appresso le lor chiome, A mia voglia arsi, e non soffersi morte, Si mi rubaron dolcemente il core.

Ben dei esser contento, o debil core, Che il ciel ti riservasse a questo giorno Per darti di tal Man si dolce morte: Che non formo natura in questa vita Si dolce nodo in si leggiadre chiome Ne lume tanto altero usci mai d'occhj.

Occhi soavi, onde si pasce il core Col rassembrar d'un giorno e de le chiome, Cagion sete di vita e di mia morte.

in some of comments.

### .

### SONETTO XVI.

RAtto per man di lei che in tetra ador Amor ne gli occhi vaghi io vidi un gio Tesser la corda che al mio cor d' intori Già ne i primi anni avvolse sì, ch' io mo

Ordito era di perle e testo d'oro
Il crudel laccio, e di tant'arte adorno,
A tal che Aragne troppo avrebbe scorno
Dove natura è vinta dal lavoro.

- E vidi allor come gli aurati strali Amor nel foco affina, e da qual forza Si armò la gentil Man che il cor mi pi
- E perchè in questa età son più mortali I colpi di colui che gli altri sforza, E più che già felici le sue imprese.

<del>|</del>

### SONETTO XVII.

- Man leggiadra, ove il mio bene alberga, E morte e vita insieme al cor m'annodi: O Man, che chiusamente l'alma frodi Di quanto ben sperando la mente erga:
- E stringi il duro freno e l'aspra verga Che mi corregge e volve a mille modi: E leghi il core e l'alma in tanti nodi Che a forza converrà che omai disperga;
- Selvaggia e fera voglia e rio pensiero, Ch'hai rotto omai nel mezzo ogni mia spene; Crudel vaghezza d'ogni pietà nuda:
- O bel costume, o peregrin mio bene, O natural bontate in ch'io sol spero, Pensate a la mia pena quanto è cruda.

# SONETTO XVIII.

----

CHi vuol vedere in terra un'alma sola In tutto sciolta dal mondano errore, Mirì la donna mia, miri il valore Che quanto il mondo apprezza varga e vo

Ascolti quella angelica parola,

Là dove ogni sua pompa spande amore

E guardi quei begli occhi che il mio co

Visibilmente col mirar suo invola.

Il vago spirto che la voce move Fa di quei dolci rai leggiadro velo Pien turto d'amorose e chiare stelle:

E poi volando con vaghezze nove
Per l'aer nostro alteramente al cielo,
Ivi le parti elette fa più belle.

### SONETTO XIX.

Bella e bianca Mano, o Man soave, Che armata contra me sei volta a torto, O Man gentil che lusingando scorto Proco a poco in pena m'hai sì grave,

De i miei pensieri e l'una e l'altra chiave T'ha dato-l'error mio; da te conforto Aspetta il cor che desiando è morto: Per te convien che amor sue piaghe lave.

Poiche ogni mia salute ogni mia spene Da voi sola ad ognor convien ch'io spere, E da voi attenda vita e da voi morte;

Lasso, perché, perché contra al dovere, Perché di me pietà non vi ritene? Perché sete ver me, crudel, si forte?

### CANZONE IL

AMor, quando mi viene Dinanzi quélla luce Che di bellezze avanza il primo sole; Io sento fra le vene Piacer che mi conduce Laddove il sommo bene albergar suole: Allor mi vien parole Dal cor sì altere e nove, E ciascun pensier tale; Che immaginar mortale Tanto non sente già nè lingua move: Ond'io grande mi tegno, Che il ciel di tanto ben mi fesse degno. Ben debbo il mio destino, Che mi condusse e spinse, Laudare, essendo in me così cortese; E quel voler divino Che al bel laccio mi strinse, E sì soavemente il cor m'accese: Laudar debbo l'offese

De la spietata voglia; Eil disdegnoso petto Che d'indurato affetto Ha fatto il smalto perchè ognor mi doglia: Che lei che il cor m'ancide, Avanza ogni altro ben che mai si vide. Felice l'ora e il giotno, Che in forma tanto umile Apparve a noi mia mattutina stella; E il mondo che fu adorno Di spirto sì gentile E di persona sì leggiadra e bella: Ma più beata quella Anima eletta e pura Che scesa giù da cielo Si avvolse nel bel velo Che tanto ha fatto onore a la natura: E il loco ove già nacque La bella donna che a me tanto piacque. Virtute è gentilezza Qua giù discese, amore, Quando madonna venne in questa vita; E il ciel d'ogni bellezza Fu privo e di splendore D'allor che ne le fasce fu nudrita. Poiche a la più fiorita E più perfetta etade Il tempo la rivolse,

In lei sola si accolse Quanto si vide al mondo di beltade: Ond' io ringrazio e lodo Chi pria mi strinse a sì leggiadto nodo.

Ricca pioggia di tose Ne le sue trecce bionde Cadea, quando di lei pria nnamorai: Ne gli occhj il sol s'ascose, ( Nè sa far nido altronde )

Per più colmarmi d'infiniti guai: E di amorosi rai

Ardeva il suo bel viso

E il fronte di colei Ch'è un specchio a gli occhi miei

Formato veramente in paradiso. Dunque sian benedette,

Amor, 'tue forze e l'arco e le saette. Canzon, se vai dinanzi al mio tesoro,

Adorna tua persona;

E poi cortese del mio mal ragiona.

Good Sale + 50 Care & Sale A. S. Oak another the same a limit of ball

56 p . 1 . 1 . 1 (35) 10 9 125 5 1 . 1 . 1 . 1

en de travello de la composition de la La composition de la

SONETTO XX.

ទាំការ ខេត្តកែវិការ

Uesto mirabil mostro di natura
Che il cor m'ha pien di speme e di disire,
Non ha, chi verso lui la vista gire,
Umano aspetto nè mortal figura.

Chi di virtù di fama e di onor cura, Chi forse asperta al ciel fra noi salire, In lei si specchi e segua; e il volto mire Dove il maestro pose ogni sua cura.

Da lei ne vien divine le parole; Beato il viso e il guardo ove due stelle Si mostran dal seren de l'alme ciglia;

L'andar celeste e gli atti santi e quelle Caste bellezze angeliche che sole Il mondo an tutto pien di maraviglia.

### SONETTO XXI.

MIrate omai per Dio l'aspetto sagro E il fronte dove il nostro sol s'oscura; Mirate dove pose mia ventura Virtude perch'io agghiaccio e perch'io flagro:

Mirate in terra l'alto simulagro

Donde tanta arte Policleto fura,

E gli occhj ove risorge per natura

Il fonte ond'io mi pasco dolce ed agro :

Mirate un altro sole, e di più lume, Che il mondo errante al cammin dritto invia 3 E che ne invoglia a più salda speranza 2

Mirate insieme ogni real costume, E il vero esemplo d'ogni leggiadria, E de le stelle l'ultima possanza. <del>ֈֈ</del>ֈ֎ֈՠֈՠֈՠֈՠֈՠֈՠֈՠֈՠֈՠֈՠֈՠֈՠֈՠֈՠֈՠֈՠֈ

### SONETTO XXII.

- Dal terzo ciel nel bel sembiante umano, Ove ogni stella quanto può diffonde, Cade virtù sì fatta, che confonde Chi presso il guarda, e strugge di lontano;
- E col poder che poi lui preso ha in mano, Cangiato ha le sue prime trecce bionde, E tolto ogni beltà che vede altronde Per far quanto è qua giù caduco e vano.
- Rubato al sole ha le dorate chiome E quelle luci ladre e il chiaro viso; A Venere l'andaze e la parola.
- Così a gli Dei fa forza, e non so come Chi può consenta il cielo e il paradiso Impoverir per arricchir lei sola.

### SONETTO XXIIL

Uosta fenice che battendo l'ale
Da l'oriente a l'occidente viene,
Nel fronte la sembianza ha di quel bens
Di chi sì poco al cieco mondo cale;

Ne gli occhi quello angelico fatale Foco s'accende di salute e spene Che qualità da quella cagion tiene Che può far solo l'anima immortale

Cangiando clima cangla il suo bel manco en E si rinnuova ne le fiamme come Il mondo quando il veste primavera.

Ma sol casta bellezza del hel nome
L'ha fatta degua: e questo è quel che tanti
Eè già costei sopra gli augelli altera.

## SONETTO XXIV.

Uesta leggialira e pura mia colomba Che trarmi di fia con suoi disdegni spera, Bequella dojce Man sol ver me fera, Più degna assai d'Orfeo che d'altra tromba,

Se avvien che innalizi tempo in una somba Non chiuda sol mio ben l'ultima sera, De la stia fama splendida e sincera Convien che mille valli ne rimbomba.

Non spetti mai che il fonte scemo cresca. Ne il latto secco già per me s' infronde.

Da calda proggia che da gli occhi m' esca,
"Veira niuvo ruscel di lucide onde,
E verdi rami d'una selva fresca.

Lirici antichi.

### SONETTO XXV.

Un crudo immaginar pien di mercede,
Dipinto in gli occhi vaghi che m' an morto,
Mia vita strugge sì, che al fin m' ha scorto,
E per più doglia il mio martir non crede:

Sa ben come ardo disiando, e vede Che fra speranze io mi consumo a torto: Nè basta in farlo di mie doglie accorto, De la mia vita acerba tanta fede.

Ma, lasso, di mia sorte mille carte

Non son già scritte, e il suon de' miei lamenti

Fino a le stelle temo omai rimbomba:

Ne già m'assolve in tutto da'miei stenti, Ne mi perdona le mie colpe in parte. Questa innocente e candida colomba. SONETTO XXVI.

E' tanto mio soffrir move a mercede
La Man leggiadra con che amor m'ha morto,
Ne so quanto gli spiaccia avermi scorto
Al mortal passo, se il mio mal non crede.

Se del mio duol le incresce; or chi nol vede?

Ch' ella non ha pietà ch' io mora a torto?

S'io fosse nel mio ben più stato accorto;

Avria cara la vita e la mia fede.

0

0

na

>

Ma benchè indarno io sparga inchiostro e carte, Indarno impetri il fin de miei lamenti, E de miei gridi indarno il ciel rimbomba,

Riptovarò, se forse de miei stenti Pietà, se far si può, n'avesse in parte Questa mia cara angelica colomba.

### SONETTO XXVII.

Rossello, io fui dinanzi al bel sembian E vidi in forma vera il paradiso, Mirando l'eccellenzie del bel viso E gli atti adorni di vaghezze tante:

- Io stava al suon de le parole sante, Al bel tacere, al mover del bel riso Quale insensato e quasi che diviso Fusse da vita con la morte avante.
  - Ogni altro lume di più accesa spera Parrebbe un'ombra appresso il vivo so. Ch'io vidi sotto l'onorate ciglia.
  - Onde or pensando a gli atti a le patole Non so me stesso s'io son quel ch'io r Sì mi rittovo pien di maraviglia.

<sup>┝╅╸</sup>╇╸╇╍╇╍╇╺╇╺╋╺╋╺╋┪╸╍╄╺╊╺╊╺╊╺╊╺╊╍╊**╺**╊╺╊

### SONETTO XXVIII.

Nime belle, ne lo eterno chiostro tvate da natura a l'altra etate, che leggendo spesso per pietate ngete de l'ingiusto dolor nostro;

tando mai si vide al tempo vostro se d'inverno e ghiaccio a mezza state? ve s'accolse mai tanta beltate, me in costei del ciel mirabil mostro?

ide mai tra voi sì vaghi lumi, .umi non già, ma ben Diana e il sole, ) : l'un per maraviglia l'altro allumi?

'arte de l'angeliche parole fan volger per forza a i colli i fiumi, ra le perle germinar viole?

### SONETTO XXIX.

ORso, ne l'Arno già no il Tebro o il Ne il Ren che bagna e riga il bel pa Dove si altamente amor mi prese Di cosa tal, che ogni altra mi par v

Spegnet porian di quel foco gentile.

Che m'arde il cor pur due faville acc
Sì mi fur dentro e con tal forza appi
Mirando alta bellezza in atto umile;

Nè tutti quattro i venti insieme accolti Sgombrar porian la nebbia de i pensi Che mi raduna in core un bel disire

Or quando dunque amor vortà ch'io sp Che i miei sospir dal petto mi sian E in cor temprato il foco del martir

### SONETTO XXX.

Mondo, o voglia ardita onde mi dole;
O van pensier, che la mia mente allaccia;
O tu, donde arde il core e sempre agghiaccia,
Era noi por maraviglia vivo sole;

O pompa de le angeliche parole, Che a fotza de i suoi corpi l'alme caccia; O dispietato artiglio, onde m'abbraccia l'Amor che m'ha pur giunto ove lui vole;

O rinnuovati miei passati affanni, O fera stella, che il diaspro induri Ver cui già far difesa, a me non vale;

E voi, occhi beati, e troppo duti
Nemici congiutati ne i mici danni,
Deh, peiche a torto, perche tanto male?

S O NET TO XXXL

I o vidi già si altere e nuove cose, che il pensier sol da ogni altra m' allontana Che il pensier son da ogni altra m' allontana vidi nuova sembianza più che umana, vidi nuova sembianza più ciel ripose:

Deve ogni arte natura e il ciel ripose:

Vidi le ciglia santa avventurose
Giunte a quegli occhi ove ogni far sana
E quella Man che sol poria far sana
L'alta piaga d'amor che il cor mi ros

Seguendo di chi m'arde i passi e l'orme Parole udii ch'altru ascoltat non lice Fra-perle e rose mosse con silenzio.

Questi atti nel mio cor con salde norr Ferno già dolcemente la radice : Donde or vien frutto amaro più che : top todo todo to do do de de destado do de de de de de de de de de

### SONETTO XXXIL

MEntre io potei portar celato il foco Che già si lungamente m'arse il petto, Strinsi la fiamma, benchè a mio dispetto, Che chiusa m'ha infiammato a poco a poco.

Ma poiche pur crescendo non è loco Nel cor che basti al dispietato effetto, Legato e preso al fin come suggetto Merce chiamando a te conforto invoco.

Guarda la vita mia quant'ella è oscura, E prendine pietà di tanti guai, Che son condotto al punto del motire,

E tosto, oime, per Dio soccorri omais Che se la guerra picciol tempo dura, Non posso in tanto affanno più soffrise.

# CANZONE III

IN quella parte dove i miei pensieri Miran quegli occhi vaghi, anzi quel sole Che scorge al glorioso, fin la gente, Convien che le dolenti mie parole Per, forza, pieghi, avvenga ch'io non speri Troyan parlando posa al cor dolente: Divina luce, che si dolcemente Mia vita ardendo al foco mi consumi, A te, tivolgo tutti i mici sospiti; E se pur da i martiri Non mi dan pace o tregua quei bei lumi, Più misurata guerra al cor si faccia: Quelle spietate braccia. Ond' io cotanto oltraggio ancor sostegno, Apra, s'io ne son degno. La natural bontà che dal cielo hai, Commossa da pietà di tanti guai.

Quell'infinito ben di ch'io ragiono, E quell'alta speranza che indi nasce, Gli spirti invola nel parlar ch'uom face: Talchè l'alma ingannata allor si pasce
D'ombre soavi che raccolte sono
Nel cor che disiando ognor si sface:
Così si annoda la mia lingua e tace,
Che volea dir de la mia acerba vita;
E di bontade or parla e di salute:
Sì forte è la virtute
Di quell'alto subietto che la invita,
Che ragionando eterno ne divento.
Nel ben passato io sento
Il mal presente, e me medesmo obblio;
E morto è quel disio
Che mi avea scorto al lamentar del foco
Che mi va consumando a pocò a poco.

La meraviglia del crudel mio stato;

Che dolcemente vien da dolce parte,

Fa che il mio mal non crede chi l'ascolta,

Benchè il parlar sia certo in mille carre:

O mio soccorso tanto disiato,

Per voi mirate quanto l'alma è involta

E stretta sì che mai non fia più sciolta;

Se non rompe la Man che già la preso

Quella catena d'oro ove la stringe.

L'angoscia che dipinge

A color tanti le mie guancie accese,

E chi m'affredda in un punto e scolota

Trapassa ad ora ad ora

L'usato sì, che il fin spero da poi.

So ben ch'altri che voi Del mal che m'invaghisce e che m'incende, 210 Nè la cagion nè le parole intende.

E per più doglia so che stella cara Dispone gli atti vostri, e che natura Vi fece umana e di pietade amica; Ouel vago impallidir che il fronte oscura; E il subito infiammar dove s' impara Morîre e ritornar vie più m'intrica. Lasso, a me non val, dolce nemica, Nè forza di pianeti o d'altre tempre, Nè cangiar quei bei lumi ond'io tutto ardo, Se l'amoroso sguardo In voi accogliete perch' io mi distempre Sì, che io ne mora senz'ayer mercede: E sete di mia fede Accorta nel mio fronte il cor mirando: Così m'ha posto in bando D'ogni sperar costei del ciel Sirena Che a forza con suoi sdegni al fin mi mena.

Io veggio ben ch'io non son degno a tanto, Se non soccorre vostro alto valore, Alma gentil, che ne i miei detti onoro: Beltà scesa dal ciel, perdona al core; E per Dio scusa l'anima che alquanto Trasporta il gran disio quando m'accoro: Ardo in un punto e agghiaccio, vivo e moro, Mentre che sospirando tu sorridi

guisa che visibilmente impetro: nor, poich'io mi spetto, ugne al felice duol più nuovi stridi, qui fra il troppo lume vengo meno: posso in mano il freno ner de la ragion, cara mia luce: tanto mi conduce ngelica bellezza e il bel cordoglio I mio giusto dolore ove lo non voglio. ie per destin, Canzona, o per pietade Man leggiadra e soprà ogni altra bella, qual prende a diletto i dolor miei, porgerà colei il mio cor volge in questa parte e in quella; le, perchè toccarla a me non lice. ooi, lasso infelice, ta l'alta eccellenzia che m'uccide. mal per me si vide fronte e il viso e quella bionda trezza, chè mia morte fan di sua bellezza.

بهم ويه ومبود ومباوعوات ولدود وسواء وسواء وأسواء والمراوع والمراع والمراوع والمراوع والمراوع والمراوع والمراوع والمراوع والمراوع

### SONETTO XXXIII.

SE a pietà mai ti volse alcun martire, O caro mio tesoro, o sol mio bene, Per Dio, soccorri tosto a le mie pene Prima che l'alma trista al fin suo spire:

Perduto ho in tanti guai l'usato ardire, Ma sol per te mia vita si mantene; In te s'affida la tradita spene Onde mi nacque al cor l'alto disire.

Guarda s'io son suggetto a grave strazio, Che appena tanto spirto omai m'avanza, Che basti a dir: soccorri, aita, aita.

Ma se mia fede è vana e mia speranza, Or duolti che il tuo orgoglio non sia sazi E vedi quanto è misera mia vita.

### SONETTO XXXIV.

Onde an sua pace le mie ardenti pene,
Onde an sua pace le mie voglie stanche :
O labbii miei vermigii, o perle bianche;
Di rose e d'armonia celeste piene:

Alta colonna e ferma, che sosticae

Mia vita perchè affarto ancor non manche s

Parole sopra l'altre accorte, e Franche

Per darmi sol baldanza e darmi spene :

& il ciel non prende mio concetto a sdegno.

E se anima gentil d'amor fia presa,

E giusto priego impetri omai mercede;

lo spero a la magnanima mia impresa Non mancherà vittoria, perchè è degno Che acquisti grazia per sì ferma fede,

### BALLATA L

CRandezza d'arte e sforzo di Al tutto fan costei
Simile in sua sustanzia a gli altri I son tutte insieme aggiunte
Per adornar sua natural bellezza.
E quelle sopra ogni altre altere e p
Soavi parolette, anzi armonia,
Fanno che l'alma mia
Come beata omai d'altre non cura;

49

## SONETTO XXXV.

Uni salamandra in su l'acceso foco
Lieta si gode ne l'amato ardore,
E qual fenice a sua voglia arde e more
Nel tempo che gli avanza al viver, poco;

Con l'arder d'amor mi pare un gioco, l pascomi d'angelico splendore; Così contento mi conduce amore Al sacro, ove io mi struggo, e dolce loco.

di mova vita, ah disusata morte, Che nel cor mio rinnuova altri disiri, E puommi ne le fiamme far beato:

Per ritrovare altra amorosa sorte

Che si pareggi al mio felice stato.

Lirici antichi.

### \*\*\*

### SONETTO XXXVI.

SE mai per la tua lingua il sacro fonte Al tempo nostro verse acque più belle E il lauro secco Apollo rinnovelle Per adornar sol la tua degna fronte;

Deh, dimmi: è mai vendetta di nostre on Che Italia a torto in servitù rappelle; O pur congiunzion di fere stelle Fermate eternalmente a l'orizzonte:

Che omai tanti anni il ciel volgendo into Per affondarla notte e di la investe Fortuna, che ne tien sotto al tributo?

Tal ch' io discerno infra le gran tempeste L'Italico valor con nostro scorno Da' barbari già vinto e combattuto.

### SONETTO XXXVII.

MEsser Filippo, e' par ehe ne' tuoi detti Tu dubiti se amor poi l' ore estreme Ha forza ne gli amanti, come insieme Mancasser con la vita nostri affetti.

Se questo fusse, a che nostri intelletti Virtù seguendo al cielo alzan sue speme: A che l'antiche colpe l'uom pur geme Per mille van speranze e van sospetti?

lo dico che congiunti al sommo Amore, Amar l'un l'altro poi non sol ne lice, Anzi è necessità che a quel n'accende:

Che l'alma sciolta da l'umano errore, Tanto più sente quanto è più felice; E tanto più d'amor quanto più intende.

### SONETTO XXXVIII.

- Ochj sereni, dove il cor m'accende Amorasì nuovamente, ch'io nol sento: Leggiadro e singular bel portamento, Che adornan l'onorate e bianche bende:
- O Man leggiadra, onde mi lega e prende Amore in guisa, ch'io ne son contento: O angeliche accoglienze, o dolce accento Di quel parlar, che infino al ciel s'intende
- De i miei lamenti se la voce udita Fosse tant'alto, infino al cielo omai Di vostre lodi n'anderia la fama.
- Ma pur col buon voler fra tanti guai, Per farti onore quanto può s'aira La lingua che il bel nome sempre chiama

### SONETTO XXXIX.

- O Luci belle, che nel mio dolore Sete contro al dover sempre sì accorte: O fronte peregrin, dove ha mia morte Con la sua man dipinta il mio signore:
- Se l'affannata mente e il debil core
  Non m'ingombrasse altra beltà più forse;
  A voi consacreria, mie fide scorte,
  L'ingegno e i miei pensier per farvi onore;
- E a voi, labbri di rose, onde parole Sì care sì leggiadre e sì soave Forma tanto altamente amor senz' arte.
- La Man che del mio petto tien la chiave, Ne per suo servo mi ritien ne vuole Che d'altri io parle e scriva in tante carte.

### SONETTO XL.

Un parlar più che umano, un fals. Un peregrin pensiero, un dolce sde Un nuovo portamento onesto e deg Mille vaghi fioretti in un bel viso,

Un volger lieto, un mirar crudo e fis Un chiaro impallidir di beltà pregr Un singular costume, un sacro ingu Che rimembrar ne fan del paradiso

Un casto otgoglio, una spietata ment Un disiat troppo altamente onore, E dispregiar quel ben dov'altrui spi

Son le catene che per man d'amore Già m'an sì stretto interno al cor c Che a forza convertà che amando p

#### SONETTO XLL

Uanto può il ciel natura ingegno ed atte, Le stelle gli elementi uomini e Dei, Raccolto ha interamente in se costei: Perchè convien ch' io pianga in mille catte.

kato chi la vede, ed ogni parte Che tocca i suo'bei piedi, e i pensiez mici Che d'ogni rempo sol parlan di lei E perleranzo in mille rime sparte.

Uman pensiero appien non può ritrarla:

E meno il parlar nostro ha le parole;

E il hasso immaginar non va tant' also a

Destro da gli oschi suoi si vede un sole Che fa sparir quest'altro e quando pada Poria col dolos suon apezzar un smalo. **\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*** 

### SONETTO LXII.

Uella mentita forma in cui m'apparse La mia dolce nemica il giorno ch'io Pet mirar ella, me posi in obblio, Le rime a ben rittarla oggi son scarse.

Ma benché falsamente se uman farse Parea ver me il sembiante altero e pio; Qual maraviglia, se d'un bel disio Di smisurato amore il mio core arae.

Valor virtù hellezza e loggiadria, Orgoglio ascoso in un pietoso giro Acerbamente al dolce m'an sospinto;

Poi del mio error vergogna a l'alma invia Altrettanto dolor quant'è il martiro; E veggio ed erro in questo laberinto.

### SONETTO XLIII.

Bin puoi la voglia altera e il cuor feroce, Perchè di me pietà mai non ti pieghi, Tener, dolce mia pena, e ne i miei prieghi Chiuder le orecchie a la tremante voce.

٠,

In puoi con quella Man tenermi in croce, Onde sì spesso il di mi prendi e leghi, O quei begli occhi schifi ove tu spieghi Il foco del disio che ognor mi coce.

Ma non che sempre viva rua sembianza Nel cuor non porti io sempre, e'l dolce umile Mirar vezzoso, e il riso e le parole.

Or se da te s'attende, alma gentile, Mia pace mia salute e mia speranza; Ben sei crudel, se di me non ti duole.

#### SONETTO XLIV.

DI selva in selva a la stagion più acerba Solo seguendo una selvaggia fera; Alfin la glunsi là dove la sera Pascer soleva era i fioretti e l'erba.

Parea sua vista si cruda e superba, E contro amor del mio languir si aleera; Ch'io abbandonai l'impresa, lasso, che era Condotto al fin che il bel piacer ne serba.

Questo sì force al mio signor dispiacque, Che come spesso già per me l'assale, E mosso da pietà pregar solea:

Così quasi sdegnando poi si tacque,
Nè pet mio scampo poscia mai più valse
Gridar mercede a la mia morte rea.

### SONETTO XLV

In mezzo il cor con si pungente stile, Sì come per natura ella è gentile, Così pietoso avesse il duro core;

Di tanta altezza e del mio gran dolore Io farei fede in più leggiadro stile: Perche mia vita ad opra più sottile. Insieme ordita avrei col gran valore.

Ma hench' io parli ognor d' ira e d' affanno, Stato non è quanto che il mio felice, Nè in ciel, ch' io creda già, nè qui nè altrove.

Che l'eccellenzie che abbagliato m'anno, Essendo in terra lei sola fenice, Ipolito arder ponno non che Giove.

# BALLATA II.

L'E bionde trecce e il riso e le parole,
E le maniere elette
Fur l'arco e le saette
Che m'an passato il cor come amor vuole.
La bella Man che per virtù d'amore
Rinfresca al petto mio l'antica piaga
Ond'io languisco sempre, è fatta vaga
De la mia morte e del mio gran dolore.
Sfidando di speranza il tristo core,
Ahi lasso me dolente,
Che l'affannata mente
Non sa che voglia, e meco put si duole.

### SONETTO XLVI.

Questa quella Man che già tant'anni
A l'amoroso nodo mi distrinse?
È questo il cuojo dove amor m'avvinse
Per forza per destino e per inganni?

Questa è colei che a sì soavi affanni Mille fiare e più mi risospinse, E viva amor nel cor me la dipinse, A i gesti a le maniere al viso a i panai.

Ruedette le lacrime leggiadre Che tante per te verso, e quella stella Che già mi fè di te servo fedele.

Benedetto sia il seme e quella madre Che rivestì del suo cosa sì bella, Benchè mi sia a gran torto sì crudele.

## SONETTO XLVII.

MAdonna, del mio petto il bel sembiant Ove a tuo nome già il dipinse amore, Fia spento, quando al cor l'usato ardon A gli occhi mancheran lacrime tante.

Scolpita viva viva in un diamante Ti serbo d' ogni tempo in mezzo al con Nè ria fortuna avrà mai tal valore, Che notte e giorno non mi sii d'avante.

E benchè ti mostrasti ognor sì cruda, La dolce fiamma del voler gentile Non spense mai l'oscura tua sembianza.

Ma innanzi che quest'occhi morte chiuda, Conoscerai nel mio debile stile A quanto bene alzasti mia speranza. --

# SONETTO XLVIII.

ALta speranza de l'afflitta mente,
Prima che a morte mi conduca amore,
Trammi una volta di si lungo ardore
Ove di e notte avvampa il cor dolente.

Natura e il tuo costume non consente In tanta crudeltà nutrire il core: Ajuta il servo tuo che amando more Sì, che li segni de la morte sente.

& il ciel cortese e sopra ogni altra bella T'ha fatta, e il tuo destin d'ogni virtute Ti colma sì, che affonda la bilanza;

E se consentimento è di mia stella Che da te sola io speri mia salute; Perchè non mi soccorri, o mia speranza? distributed and a design of the design of th

### SONETTO XLIX,

Sla dunque benedetto il primo inganno Onde mi prese sì, che ancor mi tene Amor ferito a morte, e l'alta spene Che volle la mia vita a tanto affanno.

E le faville accese che mi stanno
A mille a mille sparte infra le vene:
E l'ora ch'io scopersi tanto bene
Per gli occhj che di e notte dir mi fanno

Sia benedetto l'amoroso sampo Che mi percosse d'un soave ardore Il dì ch'io vidi il bel sembiante umano.

Sia benedetto quando per mio scampo Corsi, fuggendo il caldo d'altro amore, A la dolce ombra de la bella Mano.

### SONETTO L.

Qualunque per amor già mai sospire, Fermato di seguir cosa mortale, In me si specchi, e pensi se al mio male Si vide al mondo mai simil martire.

Per fedelmente amare e-ben servire

Son posto in croce, e lamentar non vale;

Come tu vedi son tornato a tale,

Che mille morti amor mi fa sentire.

Costei di cui mi lagno con sua Mano M'aperse il petto, e prese il freddo core Che a lei mercede ancora e morte chiama.

O tu che leggi, pensa quanto istrano Altrui debbe parer, quando pur more Per quella Mano istessa che tanto ama.

Lirici antichi

#### SONETTO LL

Clorgio, se amor non è altro che fede Accesa in speme d'un desir perfetto; Crescer de tanto l'amoroso affetto, Quanto l'un de gli amanti a l'altro cred

Or dunque se è così, donde procede Che senza gelosia non è diletto? Come la fe s'accorda col sospetto Ne la spietata spene di mercede?

Com'esser può che d'un si fiero errore Nasca si dolce assenzio di martiri, Di fede quinci, e quindi di paura?

E di cagion così contrarie al cuore La dilettosa febbre ne s'aggiri, Che fredda e calda gli animi ne fura? \_\_\_

# SONETTO LII.

- Soccorri, o mio conforto e vera pace, Soccorri, ch'io son giunto dal martire: La doglia è sì nel colmo, che più gire Nnanzi non puote mai, se non mi sface:
- O d'ogni mia salute sol verace Porto, ove a forza mi convien fuggire, Se campar voglio vita, che al perire Giunta la veggio, sì come altrui piace.
  - Ma se di tanto mal pietà già mai Aver da te si debbe, a che pur guardi? Provvedi a la virtù che è stanca e lassa.
  - A che, dolce mia fiamma, a che pur tardi? Le lagrime m'abbondan tanto omai, Che il troppo pianto a me pianger non lassa.

### SONETTO LIII.

Ben sei, crudel, contenta omai, che vedi Come io so avvolto nel tenace visco: Arde il mio petto, e il viso impallidisco E il core ove scolpita ognor mi sedi.

Ben sei, crudel, contenta: e che più chiedi, Se pur dinanzi a te venir no ardisco: Vedendo l'ombra, lasso, io non m'arrisco Posar su l'orme de i tuoi santi piedi.

Fera selvaggia di te stessa vaga, Ecco la carne e l'ossa; ecco la vita Ne le man'strette come vaoi tu porti.

Rinfresca nel cor mio l'antica piaga Sì, che una volta avanzi la ferita Che ptova ciascun giorno mille morti.

# SONETTO LIV.

DE fusse mio destino, o gran valore
Di mie crudeli stelle, o qualche inganno,
Che i tuoi begli occhi si trattato m'anno,
Non so, ma sia chi può, se'l vuole amore.

Usa mia libertà come signore
Grato nel servo, non come tiranno;
Vinca tua crudeltade il lungo affanno,
Miei preghi e i miei lamenti e il gran dolore.

Nè prender tal vaghezza di mia doglia, Che non ti sia più caro il piacer mio; Che tuo fia il danno, quando amor m' uccida:

A me fia grazia che di qui mi scioglia, Sebben morendo more quel disio Che ciascun giorno a più dolor mi guida. طد طعامة عة مة مة مة مة مة مؤدرة على على طه طو طوء طو طوء طوء طء

## SONETTO LV.

O piango apesso, e meco amor talvo Che perde tante imprese e tanti assa Seguendo ognos per aspri luoghi ed La fera che sì ardita in lui si è vol

Veggiola ad ora ad or sì pronta e sci Che avanza il mio signore a sì grat E il cor d'un marmo egli occhi ha di duoi Che i suoi lamenti e i mici sì poco a

Talora al trapassar d'un verde colle ... L'occhie la pende, e poi veggio po ... Sirche negla giungo es subito m'av

E quanto più da gli occhi mici si tol

Tanto più il gradi desio di seguitar

E di veltana estate la speranza e

# SONETTO LYI.

P Rima vedremo sdegno in cor gentile
Al tutto scemo, e il sol colcar là donde
Ne mena il nuovo giorno, e fiori e fronde
Morranao per le piagge a mezzo aprile;

Che ognor non segua l'amoroso stile,

E brami l'ombra de le trecce bionde,

dis Ove per consumarmi amor nasconde

L'i chen e l'esca e il sordo suo fucile.

Ecco il cor duto e la gelata mente.
Che in un sol punto mi fa vivo e morto.
Non già stal sempre in me qual esser suole.

Così mia pace e mia speranza ha spente Questa malvaglà onde attendea consocto; Malvagia, a chi il mio mat al poco duole.

# SONET.TO LYLL

P Rima vedrem le stelle in mezzo il giorno, E poi levarsi innanzi l'alba il sole, Vedrem di fiori i campi e di viole, Quando più forte innera, il mondo adorno;

Che questa fera, che a fuggir m'avanza, Impari aver pietà del pianger mio, Che fatta è sorda a li mici giusti prieghis

Nè ch' io per tutto ciò quel gran disio

Pal cuor divella, e scacci la speranza

Che par che ogni mia pace e ben mi nieghi

#### 73

#### SONETTO LVIII.

Non valle che di miei sospiri ardenti
Calda non sia; nè si riposto loco,
Nè si chiuso sentiero ove quel roco
Mio sempre mormorar già non si senti:

Nè si selvaggie nè si aspre genti Veggio a cui sia celato il mio gran foco; Nè parte al mondo dove assai o poco Pistà non s'aggia de'miei duri stenti.

- E questa sorda che ben mille volte Versar mi vede lacrime si calde Del fonte che per gli occhi miei risorga;
- O che s'infiaga o tema o non m'ascolte; '
  O che di me pietà mai non la scalde;
  Par che di mate mai non se n'accorga.

#### SONETTO LIX.

A.R.der la notte, ed agghiacciare al sole E traz sospir del sondo del mio petto) E versar sempre lacrime a diletto scili Interrompendo il pianto con parole;

Tener mia voglia ardente ognor qual sole Orcando morte cel maggior mio affetto, Aver:me stesso più ah'altri a dispetto-Seguire il mal disio come amor vuole;

Questo è il mio stato, e su dolce mia per Caro mio stento, e siamma mia gentite Dal giorno che mal vidi gli occhi vosti

Onde procede il duol che al fin mi mena;
O dusa e rigid'alma in arto umile,

#### SONETTO LX:

Ciel, che al vento io perdo le parole.

E cerco l'orso umiliar col pianto!

Misero, con la morte allato incanto

L'aspido sordo che ascoltar non vaole.

Di selva in selva è d'uno in altro paggio, in coni de'miei sospir nulla le cale.

Per far pietoso il sasso ovi io m'appoggias.

Che più m'infiamma, quando lui più agghiaccia,

D'sun foso che il cor m'arde e non fa male.

### -

## SONETTO LXI.

Non potrà mai con tutta sua durezz Questa selvaggia, e con più rea semb Levar dal petto mio l'alta speranza Che gia fermata è sì, che nulla appre

Ben può suoi sdegni insieme e sua vagh Disfar di me quel poco che n'avanza E il resto di mie spoglie in la bilanz Tener tra vita e morte in tanta aspre:

Ma per rittarmi da l'ardente laccio, Indarno ver di me si mostra dura, Da tal benigna stella vien mia sorte.

Dico l'errante fera che ognor caccio, Leggiera e sciolta, sì che nulla cura Di sua beltà superba e di mia morte. -

# SONETTO LXII

Solo fra l'onde senza remi e sarte A mezza notte privo d'ogni luce Mi trovo in picciol legno, ed è mio duce Errore e caso, non ragione o l'arte.

Quand'io son combattuto da ogni parte, Uli nuvol di sospir'che mi conduce Vicino al mortal passo, al cor m'adduce Cagion ch'io mi lamenti in mille carte.

E più pavento allor ch'io mi ricordo, Che stando dentro al legno ben non veggio Come fortuna intorno mi minaccia.

Il mio fido soccorso è fatto sordo, Morta è pietà per me dove la chieggio, Chiuse ha mia spene le pietose braccia.

# , SESTINA-IL

Deh torci gli occhi dal soperchio lume,
Anima dolorosa, che due stelle
Ti par la vista che ti mena al fine,
E pensa che vien tosto omai la sera;
Sì che io già sento rinforzar gli venti,
E la fortuna infin dentro dal porto.

Ben fora tempo omai ridursi in porto, ...
Ch'io veggio intorno già sparito il lum
Ed al mio navigar turbati i venti:
E le tranquille mie due care stelle
Mi stan celate in tutto da la sera
Ch'io vidi al viver mio sì pronto il fu

Di quinci lasso di mia vita il fine, Quindi si mostra al mio soccorso il poi Ed al pigliar consiglio vien la sera: Ma sì m'abbaglia un dispietato lume, Ch'io sprezzo il segno di mie fide stell E la salute mia commetto a i venti. mai si acquietan gli turbati venti;
Sì che venendo la tempesta al fine;
A l'orizzonte sorgan le mie stelle;
Io scamperò fuggendo in qualche porto;
Nnanzi ch'un'altra volta al maggior lume
Trapassi il monte, e torni l'altra sera.

Ma pria mi giugnera l'ultima sera,
Che mai levar da l'ostro senta i venti
Per isgombrare il ciel'innanzi al bel lume:
E prima amor trasporterammi al fine,
Ch'io volga vela per ritrarme in porto,
Durando il corso de le crude stelle.

Le tanto a me nimiche son le stelle
Che voglion ch'io sospir mattino e sera
Su l'onde errando, e mai no arrivi a porto;
Movansi d'ogni patte tutti i venti,
Si che una volta seggia trarmi al fine
Pet non veder per gli occhi mai più lume.

Legiadro e vago lume di mie stelle, Scorgimi a miglior fine innanzi sera Con più suavi venti in qualche porto.

#### SONETTO LXIII.

Ra scogli in alto mar pien di disdegne Colma è la vela, e il sol già si nasconde E solo mi ritrovo, e non so donde Conforto aspetti omai per mio sostegno.

Non veggio lume in porto o stella o segno Non luna che le corna abbia ritonde, Ma tenebrose nebbie e turbide onde, E giunto al duro fin mio stanco legno.

Intanto di me dubbio disperando Scorgo il maggior periglio, e li m'avvati Per venir tosto a l'ultimo sospiro:

Ma lei che d'ogni ben mi tiene in bando, Sostien ch'io non perisca in tanto stento Perchè sia sempiterno il mio martiro.

8 I

#### SONETTO LXIV.

SE l'alma aon si accorge de gl'inganni, Non posso lungamente omai soffrire: Smarrita è l'arte, e manco vien l'ardire, E la ragione è morta tra gli affanni.

La guerra è lunga e crudel troppo, e gli anni Men freschi stanchi son sotto il martire: La speme m'abbandona, e il gran disire Sempre più ardente trovo ne'miei danni,

Il or che ne sue imprese tante volte Quante ne ardisce è vinto da costei, Talor si sdegna, e pur meco s'adira.

Cod mi vivo ; e non è chi m'ascolte De'miei pensier, che tutti son di lei : Onde la mente a doppio ne sospira.

Lirici antichi.

----

# SONETTO LXY.

Quanto posso m'ingegno trar d'affanni Quest'alma, che nudrita in pene e in dogli Fra misere speranze e crude voglie Ha consumato sospirando gli anni.

Posson poi tanto in lei gli dolci inganni De i due begli occhi ov'il mio ben s'accogli Che quanto più mi sforzo, men si sciogli Dal crudel laccio, e più segue i suoi dana

Qual Circe o qual Sirena o qual Medusa
Con erbe o canto o venenoso sguardo
M'ha trasformato da la forma vera?

E m' ha la mente sì d'error confusa

Per un caldo disio dond'io sempr'ardo,

Che l'alma ceca sempre teme e spera?

# SONETTO LXVL

Asso, ben so che sì non arde in cielo Ot che il fronte d'Apollo più sfavilla, Come entro 'l cor m' infiamma una favilla, Ma fuot mi strugge d'amoroso gelo.

Poi innanal a gli occhi amor m'ha posto un velo Sotto I qual lagrimando il duol distilla, Si ch'io non veggio parte omai tranquilla Per attemprar la fiamma che mal celo.

Ne aspetto mai più luce; nè men foco Spero mai dentro al cor, nè fuor men ghiaccio; Ma ceco pianga sempre avvampi e treme:

e quella bella Man non scioglie il laccio Che si soavemente a poco a poco Mia vita strugge e'i cor m' annoda e preme. **++++++++++++++++++++++++** 

#### SONETTO LXVII.

On nuovo e sì sfrenato raggio d' oro Che ogni splendore offende di súa luce, Mia vita ne la fiamma in guisa adduce; Che quanto più divampo più 'nnamoro.

Ardo in quell' ora, e dolcemente moro
Mentre che al vago ardor mi riconduce
Lei che mi ha scorto al fin de la mia fine
Con quella Man che ne i miei pianti ono

Suavi stridi onde il ciel si risente,

E lagrime pietose notte e giorno,

E quei sospiri ond io già il mondo rempio

Son frutti de le angoscie di mia mente Che sempre vede il bel costume adorno Che scese giù dal cielo a nostro esemplo

### SONETTO LXVIII.

CHe pensi, cuor di tigre? a che pur guardi Sdegnosa al ciclo, e poi ti vogli a terra? Cerchi di rinforzar l'aspra mia guerra, Che sì ti discolori e subito ardi?

- So ben che ti lamenti de'tuoi sguardi Che affatto non mi san metter sotterra: E più di quella Man che il cor m'afferra; Parendoti il mio fin che venga tardi.
- Ma fa qual vuoi di me crudel vendetta, E premi e pungi il cor da ciascun lato, Che a te soccorso ancor quest'alma chiede.
- E se alcun merto alfin pur lei n'aspetta, Spero dopo la morte esser beato Soffrendo passion per vera fede.

# SONETTO LXIX.

- RIposo, ove non fu mai tutto intero, E pace, ove è sol guerra affanno e dogli. Cetcando per empir l'ardente voglia. Che sazia non fia mai per quel ch'io spen
- E duol credendo esser più saldo e fiero Che amor da i lacci d'oro il cor mi scioglia Son giunto a tal ch'io non so quel che vogli Errando d'ogni parte nel pensiero
- L'uno è cagion che nel mortal mio affanto.

  Ricorre a quei begli occhi per soccorso.

  Ove al mio foco s'apparecchia l'esca:
- L'altro ch' io viva ev'è il maggior mio dans Nè testi mai colei che il cor m'ha mors Infin che del mio corpo l'alma n'esca.

#### SONETTO LXX.

Ra che'l sol s'asconde, e notte invita Al dolce sonno ogni animal terreno; Al freddo cerchio d'ombra, al ciel sereno har Arde il mio cor dolente e chiama aita.

Poi pensa la cagion de la ferita

Acerbamente ascosa nel mio seno,

Li tivolgendo ognor la scerne meno;

Tanto è la sua virtà vinta e smarrita.

Talché non sa pensar se è fiamma o doglia Quel che mi strugge ed arde a parte a parte, O puse altro martir che sì m'incendo.

# SONETTO LXXI.

CHe giova la cagion de nostri guaî
Cercar con tal disio dovunque guardi,
Anima semplicetta, poi che tardi
Da lei per noi mercè s'impetra omai?

Gli occhj sereni e gli amorosi rai Ch' escon sì caldamente de' suoi sguardi, Son le cagion del fuoco ove sempre ardi È de la gran tempesta ove tu stai.

Secreta lor virtù mandò giù al core Con vana spene e le faville e l'esca, Onde convien che eternalmente avvampi

Così a mia voglia un tempo m'arse amore Ma par che omai di giorno in giorno cres La fiamma sì, ch'io non so donde scamp

# SONETTO LXXIL

NE' pianto ancor ne priego ne lamento Già mai contra costei mi valse o vale: Ed io seguendo vo sempte il mio male; E par che di mia morte sia contento.

Doglioso e stanco, e da l'affanno lento Come uom trafitto da pungente strale, Vo lacrimando dietro a cui non cale, E per campagne e boschi caccio il vento.

Così tutto il mio tempo a l'ombra al sole luvan sospiro, invan ritento in versi Da questa fera l'ultimo soccorso.

Ma che giova, alma trista, ognor dolersi?
Non cura nostre doglie ne parole
Costei che in vista umana ha cuor d'un orso

CANZONE IV.

ال Hi darà a gli occhj miei si larga ۱ Di lagrime, ch'io possa il mio dolore Sfogar piangendo sì che poi m'attempre? E per quietare il tormentoso core, Chi darà al perto sì possente lena, Che sì come convien sospiri sempre? Poishe provando in si diverse tempre, Che l'alma quando il pensa ancor ne trei Se contrastar potess io a tanto male, Nè ingegno o forza vale. Or che debbo altro infino a l'ora estrema Che fra sospiri e pianti venir meno Sin che d'ambe le luci fia vendetta, E il cuor che gli die fe ne sia punito (PERCHE non ben si segue ogni appetito: E COLPA benchè lieve pena aspetta, Acciocche al pronto errar si metta freno : Perocche il fuoco ardente ebbe già in sene E spento ancor l'accese, lui s'attristi; E il volto porte sempre e gli occhi tristi.

### DI GIUSTO DE CONTI.

Forse il mio acerbo stato e l'aspra angoscia, dopo ch' io fia suggetto a tanto strazio, Moveranno a pietà chi mi dà morte: forse il pianto ond'io mai non son sazio 'incerà quella fiera voglia, poscia he ad altra via mercè chiuse ha le porte. Ion dico già che la mia cruda sorte 10 corso pieghi in acquetarmi un giorno; veggio-il ciel riverso ne i miei danni: alchè volgendo gli anni, it ferma la mia stella intorno intorno itrosa ovunque vada mi riguarda. a spero, se bontà nel mondo regna, ccorra un tempo e faccia forza al cielo. la poi vedendo variarmi il pelo, pur qual suol di doglie l'alma pregna, emo ogni mia salute omai fia tarda; he aver mi par nel cuor cosa che m'arda: non so che mi sento in l'alma ascoso ne mi consuma, e lamentar non oso.

Qual uom che giunge a troppo orribil caso, vede pronto l'ultimo suo strido, è il tempo allor sostien proveggia o scampi; sì pavento, lasso, e mi disfido, è al mondo altro conforto mi è rimaso non cagion perchè di e notte avvampi. se gli avvien talor che in mente stampi

Qualche soccorso, raro si dilegua;
Ond' io ritorno a la mia usata guerra,
Acciocche un giorno in terra
Non aggian gli occhi tristi pace o tregua;
O mia cruda vaghezza, o rio pensiero,
Perche tanto alto mi scorgesti allora,
Ch' io maledico il di che gli occhi apersi?
Perocche quanto al mondo mai soffersi,
Mi avvien, se ben ripenso, da quell'ora
Che nel bisogno col giudizio intero
Non lasciai l'ombre, e mi rivolsi al vero;
E dolcemente mi condussi al loco
Ove convien ch' io manchi a poco a poco.

RAGIONE è ben che il peccator non godi
D'alcun suo fallo, anzi ne senta doglia,
E l'alma che mal fè, quella sol pera.
Ma benche ad ora od or l'ardente voglia
Sottraggia l'alma, e dal ben far la frodia,
Basti una morte, e sia quanto vuol fiera.
Lasso, gridando vo mattino e sera,
Nè guarir posso, nè il dolor m'uccide,
Acciocchè il mio martir sia più vivace.
Mira, pensier fallace,
Se al mondo simil doglia mai si vide,
Che impetrar morte a me dal ciel non lice;
Nè il muove la pietà del duol tanto aspro,
Nè il pianger mio che omai s'ode tanto alto.

Già non mi armò natura il cuor di smalto.
Nè mi coprì nel petto d'un diaspro
Che restar possa più, lasso, infelice.
O sorte, o del mio mal prima radice.
Perche il tuo fiero orgoglio in me no aftreni.
O con tua forza al fin tosto mi meni?

Lasso, che il mio dolor, ove io mi voglio, Contra il dover per forza mi trasporta, E vo colpando altrui del mio fallire. Non veggio io ben che a poco fida scorta Commisi un tempo, ond'io a torto mi doglio, La vita la salute e il bel disire? E questo è sol cagion del mio languire. Che se mortal bellezza il cor m'ingombra Che colpa è del destin che a ben m'induce? Se la soverchia luce Di due begli occhj il mio vedere adombra, Perchè pur mi lamento de le stelle? Se un falso riso e due parole m'anno Acerbamente a morte omai sospinto; E se nel volto un bel voler dipinto, E portar dentro chiuso un dolce inganno, È la cagion che in pianto rinnovelle; Perchè del cielo e de le cose belle Ognor mi lagno a torto, e non intendo in in Di che la fiamma nacque ond'io m'accendo

Limite Comm

Canzon, se vuol chi puote, e così sia, ^ Che contra il mio voler qua giù rimanga, Perchè fortuna in me sua pompa spieghi; Nè vuol che motte punto a me si pieghi, Perchè più tempo io mi consumi e pianga; Non posso più, nè so di me che fia: Così m'ha concio una speranza ria Che mi condusse immaginando in parte Ov' io lasciai l'ardir l'ingegno e l'arte.

\*\*\*\*

he contributed by the desired states of the property of the pr SONETTO LXXIIL an agrees a con month section of The state of the state of

O non posso dal cor che amor martira Levar l'alto disio che mi tormenta; L'anima folle è del suo mal contenta; Come a lui piace amor la sprona e gira.

donna contra me si è volta in ira il che di pace ogni speranza è spenta; Ve ancor per tutto ciò dal cor s'allenta A voglia che al suo peggio ognor mi tira.

a basta al gran disio compir mio ingegno; per fuggirla ogni ragione è morta; he quel non posso già, questo non voglio.

or che a forza a morte mi trasporta, Di tal dolcezza l'alma e il cor m' ha pregno, l'io ghiaccio a mezzo'l fuoco e non mi doglio.

# SONETTO LXXIV.

SE spegne il foco che mia vita arriva Il fonte che per gli occhi mici distilla, Pria che l'ardor che dentro mi sfavilla Aggia del corpo in tutto l'alma priva;

Libero e sciolto allor convien ch'io viva Sì, che d'amor non senta una favilla; E cerchi un'altra vita più tranquilla Da poi che a torto il mio signor mi schiva.

Ma come corpo che velen nudrica
Gustando sempre amaro da le fasce,
Che al primo dolce sarà vinto e stanco;

Così mia vita che d'amor si pasce, Abbandonando poi l'usanza antica, Se libertà sentisse, verria manco.

### SONETTO LXXV.

Osto, per Dio, deh tosto pria ch' io mora Soccorrimi, per Dio; deh, aita aita: Vedi la mente trista omai smarrita, E l'alma stanca giunta a l'ultim' ora.

Deh pensa al gran martir che ognor m'accora, Che nacque già d'una mortal ferita, Rebella di mercè, che la mia vita Sola ama riverisce e sola onora.

E se per me conforto è ciascun bene È spento al mondo, e spento ha la speranza Amor che tanto m'ha nudrito invano;

omisca di tagliar quel che ne avanza Dal filo che mia vita ancor sostiene La tua superba e dispietata Mano.

Lirici antichi

# SONETTO LXXVI.

CHi non sa come amor punge ed assales E come arrossa suoi seguaci e imbianca: Chi non sa come la parola manca Quando mercè si chiede a cui non cales

Come nè forza nè argumento vale,

Nè fuggir da man destra o da man mass

Allor che la ragion già vinta e stanca

La strada ove è smarrita scerne male;

Miri nel volto di Medusa allora

Quando ver me disserra il fero sguardo;

Che per mia pena sempre cerco e faggon;

E guardi come agghiaccio e poi come arde d Davanti a chi di subito m'accora, E come ardendo tutto mi distruggo. -----

## SONETTO LXXVII.

per chiamar merce s'impetra mai a stimoli d'amor qualche soccorso; uale è si duro cor di tigre o d'orso, he a pianger meco non venisse omai?

io potessi per suggir tal guai la ssrenata voglia porre un morso; itan tempo è già che da l'antico corso veri volte le spalle, e ben tel sai.

come mie parole al cor non vanno, Che, ritenute ne le sorde orecchie, Il poco apprezzi perchè amor m'accori;

xi le tue durezze non faranno Che sempre ne i begli occhj non mi specchie, È ch'io non r'ami sempre e sempre adori.

## SONETTO LXXVIII.

- OR che ogni piaggia prende il bel coli Ride la terra, e il ftutto a noi dispens E col di notte egualmente compensa Quel che di tanti effetti è solo autore;
- Secche son mie speranze, e duolsi il core Che frutto più di lor coglier non pensa Ond'io tal dentro sento doglia intensa, Che già varca il dover l'aspro dolore;
- E pasco l'alma sol di maraviglia, Pensando quel poter dove è raccolto Che adopra in me contra stagion tal for
- Intanto in mente adombro quel bel volto,
  Disegno quei begli occhi e quelle ciglia
  Quegli occhi, anzi quel sol che a ciò mi sfor

#### DI GIUSTO DE CONTI. fôi

**\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*** 

#### SONETTO LXXIX.

Che mi fuggi, perfida, a tutte ore, thè da la mia impresa io mi distoglia? In sai che tanto più m'arde la voglia, anto per tuo fallir cresce l'errore?

ien che meco pria s'appaghi amore, de la luna il sol sua luce toglia, e l'alma vista in me non sia qual soglia, nde si dolcemente acceso ho il core.

potran farlo tutti i rei pensieri e partorisce la sdegnosa mente, e ognor non tenga in te l'usato stile;

e te sola amando in te non speri, notte e giorno non mi sia presente: nato la fiamma donde ardo è gentile.

## SONETTO LXXX.

O non so se costei perch'io sospiro S'infinga o tema o pur di me non cura Ch'io mora affatto, e lei per mia sventi Consenta il mio non degno aspro martii

Tu sai se già la piansi, ed or m'adiro Se più che le lusinghe la paura Già mai potesse, e lei pur ferma e dura Tanto mi sforza più, quanto più tiro.

In questo il tempo perdo immaginando, Finchè un pensier geloso il cor mi strug Che questa ingrata per altrui sospire.

Che se non come vien sparisce e fugge,

A la mia pura fede ripensando,

Veracemente io ne vorria morire.

frdanbakababababababababab

#### SONETTO LXXXI

Anto m'ingombra amor, tanto m'affanna Sotto il gran peso de l'antica arsura, Che, come Circe già con sua pastura, De l'intelletto il mio vedere appanna,

Al gusto d'esca ascosa che m'inganna Al gusto dolce fuor d'ogni misura; Ma par che mi trasmuti di natura Medusa, che a seguirla mi condanna.

ll filo à rotto ond' io regger solea

Ne l'ampio laberinto il cieco passo,

Si che già mai non spero uscirne in vita.

Non mi val di Arianna in ch'io credea L'alto consiglio; ond'io dubbioso e lasso. Vo palpitando per la via infinita.

# SONETTO LXXXII.

SE la memoria de i passati affanni Che mi stan sì confitti in mezzo il co O per mia sorte o per pietà d' amore Mi fusse tolta o per virtù de gli anni

Un tal riguardo avrei da i nuovi inganni Da l'un fuggendo e poi da l'altro err Ch'io ne sarei del gran tormento fore Che par che a pianger sempre mi conda

Ma prima cascheran dal ciel le stelle, Che in l'alto laberinto l'uscio troye, Che non mi annode a più possente lace

Cost convien che sempre rinnovelle Amore in me con sue vaghezze nove L'antica febbre o d'uno in altro impa

## DI GIUSTO DE CONTI. 105

## SONETTO LXXXIII.

Amor, mia stella, e l'aspre voglie e tarde Di lei che del mio mal s: poco cura, Mi fanno ad ognor guerra; amor mi fura Il cor pur disiando quel che m'arde.

fortuna altro già mai par che non guarde, Se non che l'alma mia non sia sicura, E da spietata voglia acerba e dura Par che ogni mia speranza a venir tarde.

Che poss' io più, volendo il signor mio E il ciel che armato contra me s' ingegna, Durando al cor feroce il pensier rio?

La mente fra gli oltraggi si disdegna; Onde a dispetto segue quel disio Che in tutto a mia salute disconvegna.

# SONETTO LXXXIV.

Io sento senza inganno omai mia vita, Che il tempo caccia verso l'ultim'ore, Mostrar per segno dentro il suo valore Languido ne la faccia scolorita.

Amor che a consumarmi il tempo aita, : L'acceso stral confitto nel mio core Per tutto ciò nol tragge ancor di fore, Compreso ne la fiamma tramortita.

Sento natura omai vincer da gli anni Che mi trasportan per la stagion dura, E per doppio martir fiaccar l'etade;

Nè ancor per tutto questo da gl'inganni Di lei guardar mi so che il cor mi furs Tanto m'abbaglia l'alta sua beltade.

#### SONETTO LXXXV.

O non posso fuggir l'ascose ragne Che amor contra mia vita ha tese e sparte, Nè qui sicuro sto nè in quella parte Dove paura e duol l'alma trista agne.

Onde la mente mia dì e notte piagne, Nè sa star qui nè quinci si diparte, Abbandonata da ragione ed arte Che fur ne i dubbj suoi fide compagne.

E come augel che pria s'avventa e teme Stassì fra i rami paventofo e solo Mirando questo ed or quell'altro colle;

Così mi levo e mi ritengo insieme, L'ale aguzzando al mio dubbioso volo, Ch'io prego che a Dio piaccia non sia folle.

### ale ale de de ale de al

# SONETTO LXXXVI.

DEh non più cenni omai, non falsi risi, Se tanti prieghi e lagrime non curi, Non, falsa disleal, che tu mi futi Gli spirti ad uno ad un dal cor divisi.

Non più lusinghe omai, non lieti visi In vista che al tornar mi rassicuri, Non subiti sospir son queti e suri, Non atti pien di frode o sguardi fisi.

Non tendere altra rete a gli occhi mici Che quella che gran tempo intorno hai spatt: A pigliar l'alma che in te sol s'affida.

Nè temer che già mai da te mi patta: E benche alcuna volta in vista io rida,. Non son sì sciolto non, come vortei.

# SONETTO LXXXVII.

Utto il quart'anno il cielo ha già rivolto, E già del quinto scalda il mezzo Apollo Dal di ch'io porto il grave giogo al collo Che a l'ultimo di sol ne sarà tolto.

E ne la rete di Cupido avvolto
Tremo l'estate, e quando inverna io bollo,
Pur senza una fiata anco dar crollo
Da l'aspro giogo ond'io mai non fia sciolto.

Ma ben potrò sì carco andar mill'anni, Ed altrettanto stretto al fiero laccio, Tremando ardendo calcitrando invano.

Ma non sì, che dì e notre, come or faccio, Per far pietosa indarno io non m'affanni La crada sopra ogni altra e bella Marro.

## SONETTO XC.

O Dolce pena mia, dolce mio foco,

Che sì lontan'mi struggi, e'nnanzi allum
O fera voglia che il mio cor consumi,
Sì che mi avanza a consumarne poco;

Deh potess'io la voce al sacro loco Ove fan giorno quei due santi lumi Gittar col pianto onde quest'occhj in fa Son già conversi, ed io son fatto roco.

Staresti, alma spietata, ancor sì feta?
Novella Deianira, che mercede
Disdegni, e d'ogni tempo pietà fuggi.

Che maladetta sia tanta mia fede, E il cor che in te sol disiando spera, Se lungi e presso mi consumi e struggi.

# DI GIUSTO DE CONTI. 113

#### SONETTO XCI.

L'A hella terta ove mi aggiunse amore, E prese già con si mirabile arte, (Nè vorrei che mia sorte in altra parte, Piegato avesse il tanto afflitto core)

Impre mi è innanzi con quel dolce errore Che mi rimembra, lasso, a parte a parte La guerra ond'io mi lagno in tante carte, E gli anni spesi indarno e i giorni e l'ore.

Ma quando a quella parte giunger sole Che mi ricorda quel soave riso, E l'atto de le tarde sue parole;

or fra tanto bene allor conquiso, Quesi sdegnando meco star non vuole Per gire al suo terrestro paradiso.

Lirici antichi.

# SONETTO XCIL

Campi fioriti, ombrosi e freschi men O poggi o valli o prati o rive o for O fenti o rive in cui mi beguo e e

Dolce piacer leggiadre ond'in sempr'erg

A lei ciascun pensier che al cor ml 1

O caro sguardo, o capei biondi s c

Perch'io lagrime tante e carte aspergi

Dolci contrade, o chiuse e chere vafil, Dove da me fuggendo il cor mio sta E dove col disio la meste movo,

O ben nati fiorecci bianchi e gialli Che loi rascoglie e preme, o fiumi, i Dove son gli eschi bei che qui non

# SOMETTO XCIII.

On the de l'océan soige l'aurera, Esco l'umida treccia il mendo bagna, Esco Filomena pur si lagna è che de i suni lamenti altrui'anamora,

Tornemi al cor madonne il tempo e l'ora Che mai dal mio pensier non si scompagna, Quando fu presa a l'amorosa ragna Quest'anima che amos la norespa e indora.

Così esi gran disio mi levo a volo, E tregua ho quanto l'alba il ciel n' imbianca, E il sos digiuno di spennea pasco:

Vien poi la sera, ed io rimango solo

De miei alimenti onde mia vita manos.

Così la neste moto, e il di rinsaco.

# SONETTO XCIV.

Acro leggiadro altero e puro fiume, Che adorni il mio celeste e vivo sole, Riva, che senti talor sue parole E miri gli atti vaghi e il bel costume?

Aer felice, e tu possente lume,
Che m'hai fiammato omai com' amor quole,
Aer felice, donde volar suole
La mia fenice da l'oneste piume,

Come vi mena il corso antiquo in giri, Così sospinta da la dolce guerra Dì e notte la mia mente par che corra.

Con la fiera memoria de la terra

Che trarrà sempre del mio cor sospiti,

Infin che morte per pietà soccosta.

# SESTINA III.

Uand' è la notte oscura, e quando il sole, Allora a la tempesta, a la gran pioggia, Mentre che il gelo vince il vago tempo; E poichè la stagion fa lieti i colli, sempre mi è innanzi l'amorosa luce che in cor m'adombra quell'angelica alma.

Pria so che ne morrò, che la bell'alma Che prende qualità da l'altro sole Men cruda giri in me l'altera duce; E'nnanzi i rivi scemeran per pioggia, E sfrondaransi a primavera i solli, Che mài costume cangi lei per tempo.

La nova meraviglia che al mio tempo

Seese dal ciel per consumar quest'alma;

E che mi apparve tra boschetti e colli;

Seguir mi fece il raggio di quel sole

Che va struggendo in lagrimosa pioggia

Quel poco che mi avanza di mia luce.

Non vide il mondo si possente luce Mai, come questa che di tempo in ter Tira de gli occhi miei più folta pioggi Nè sì leggiadra mai nè sì dura alma, Come costei vestita di quel sole Che mi riscalda appiè de i doici colli.

Lasso, io dipinsi già per mille colli L'angelico splendor di quella luce Che è sola a gli occhi mici verace sole Ma poi successe l'infelice tempo, E d'ogni bel piacer privò quell'alma Che per questi occhi si risolve in piogr

Se mi giovasse al sole ed a la pioggia Il sempre sospirar per selve e colli In far pietosa questa perfida alma; Pianto lamento e sdegno di mia luce Saria stata mia vita d'ogni tempo, Da che sparisce e poi rinasce il sole.

Ma scenderà dal sole allor la pioggia, E frondatansi al tempo duro i colli, Quando a sì vaga luce acqueti l'alma. SONETTO XCV

Saran questi oschi ognor di pianger vaghi, E l'alma pur bramosa del suo ardore; Temprar non ponno il foco del dolore, basso, mè pianti misi nè versi maghi.

Mè d'altre il mie signor vuot che mi paghi, Nè d'altre spargan gli occhi il salse umore, Che d'una luce che m'ingombra il core; Sì che peasar non so chi me ne appaghi.

Questa è la bella luce che m'apparse
Là dove, corro sempse con la mente,
Qualora amor mi assale, per mio scampo.

Rute è la belle suce che il cor m'arse, le che mi infiamma ancer si nuovamente, Che canai cener son fatto, e pur divampo.

# SONETTO XCYL

Ornami spesso in sogno, e di lontano Mi viene a consolar l'alma felice: A che pur piangi, sospirando dice, E lusingando prendemi per mano,

Misero, a che pur ti consumi invano!

Non sai che al tuo disio ragion didica:
Ed altro che a parlarne a l' uom non lis
Che soffrir nol poria concetto umano?

Ond'io di tanti affanni prendo scomo: Da poi s'adira e mi conduce in parte Ove qual già mi si dimostra altera.

Ma alfin pur mi lusinga, e poi si parte, Talchè io vorrei che mai non fusse il gion Nè men pietosa mai nè mai più fera.

# DI GIUSTO DE CONTI. 121

# and the short of a to the shor

#### SONETTO XCVII.

Olce soave e fido mio sostegno, the vuoi tu dirmi? già che si sovente l'omi a vedetmi: oh misero dolente, l'ien questo da mercede o da disdegno?

cato di mia vita e ricco pegno, Deh, qual pietà pur mi ti reca a mente? Deh, perchè omai per me quel non si sente, i io son di adir le tue parole degno.

e giova, pur rasciughi gli occhi mici Con le tue mani; e in mezzo il sonno sola Teco ti parli e te consumi e piagni?

ichè fra mille voci una parola, Lasso, no intendo ben quanto vorrei; Nè perchè stando meco pur ti lagni.

# SONETTO XCVIII.

Solea per refrigerio de'mici guai Vegliar le notti e disiar l'autora; Ma già conosco, lasso, che quell'ora Mi è più nojosa che la seta assai.

E tu spietato Apollo, perché sai Come la notte e il dipartir mi accora Piuttosto il giorno ne rimeni allora Perché da pianger non mi manchi mai

Tu ne rimeni quel che mi disface; E il sol de la mia vita a me s'ascont Al mo apparire, ond'io rimango cieco

Misero me, che tanto ho qualche pace Quanto la notte il di cela fra l'onde E la mia donna sola stassi meco,

# DI GIUSTO DE CONTI. 123

#### BALLATA III.

Et gli dechj miei passò la morte al core,
E da i begli occhj usclo
Virtà che mi tien lieto nel dolore;
La gelosia che del piacer si accese
Il dì ch'io posi me stesso in obblio,
Rinnuova nel mio cor l'antica pena,
E le passate colpe fa dolerme;
E con sì doppia forza alfin mi mena
La riniembranza de le amate offese,
Che fa dogliose le mie posse inferme,
E di dolce paura un bel disio:
Nè spero mai che amore
Prenda pietà del lungo pianger mio.

## SONETTO XCIX.

Uando la sera per le valli aduna
Del velo de la terra la sparsa ombra,
E il giorno a poco a poco da noi sgomb
Il sol che fugge, e dà loco a la luna;

Pensoso io dico allor: così fortuna, Lasso, di mille voglie il cor m'ingombi Così la luce mia che l'altre adombra, Celandosi mia vita e il mondo imbrima

E maledico il di che io vidi in prima Tanta durezza, e quel fallace sguardo Che al cor m'impresse la tenace speme:

Così i miei danni mi rammento al tardo, Quando più m' arde l' amorosa lima, Che il resto del mio cor convien che scen

# DI GIUSTO DE CONTI. 125

# and substitute de specific de specific

# SONETTO C.

A Lma gentil, che ascolti i miei lamenti Al suon di ardenti o gravi miei sospiri; Alto valor, che dentro e fuor mi miri, E vedimi nel foco, e sì il consenti:

divino intelletto, che odi e senti Quai siano e quanti, tutti i miei disiri: O lubrico desir, che anco mi tiri Per forza a riveder gli occhi lucenti:

spetanza infinita: o cor mio stanco:
O perfido costume, che dinanzi
Pur mi figuri l'ombra del bel guardo:

venenoso stral, che il lato manco. Per man di amor per mezzo il cor mi avanzi; Quando uscirem del foco ove io tutto ardo?

#### 316 2 A BILLA MARO

#### SONETTO CL

- LiAsso, che amor li passi intorno intorno Sì m'ha rinchiusi, e reti tante spatte Contra mia vita, che nè via ned arte Io veggio cond'io ritorni al hel soggiorne
- S' io m'allontano dal bel viso adotno Che un sole è a gli occhi miei, dal cot si pa Mia vita affatto, e poi se in qualche pa Mi si dimera, al foco aller ritorne.
- Così tra due convien che amor mi stragge, Amor, che a sì gran torto pur si pesse De i misi tormensi, e vive di mia mess
- Ne val che'manzi a l'ale sue già fugga; Tal fu mio fato da le scerbe face, Tal mio distino, e tal mia crada metro.

# DI GIUSTO DE CONTI. 127

SONETTO CIL

nto più m' allontano dal mio bene ndo il mio destin che pur mi caccia; o più amor con nuovi ingegni impaccia corso volto a più beata spene.

le gnance più che il ciel serene, qui gli ardenti lumi onde mi allaccia mi dipinge, or qui l'ardenti braccia, e a gran torto morte il cor sostene.

o ad ora ad or soawmente ir madonna sola tra le fronde questi boschi inospiti e selvaggi.

quel maggior sol che mi si asconde ir con l'altro insieme a l'oriente, abbagliarlo con più vivi raggi. Pag. 128



Famille accese in quel rezzoso garo, Mirate il mio martiro,

# CANZONE V.

Elva ombrosa aspra e fiera,

Dove fuggendo amore

Mi apparse innanzi leggiadretto e vago,

Con l'amoroso albergo del mio core

Rasserenato da la luce altera

Di quella umana fera

Di che pensando sol meco mi appago:

E l'una e l'altra insieme dolce imago,

Che io vidi col pensier, che in gli occhi luce

# DIGIUSTO DE CONTI. 129

Alto valor m'induce
A dir quanto per me si aduopri e pensi;
Che gli ostinati sensi
Rivolgono il suo duro effetto altrove,
Dove pieta si trove:
Nè posso per mio ingegno levar dramma
Di quel saldo voler che sì m'infiamma.

lo penso ad ora ad ora, & è morta ogni speranza Che mai veggian questi occhi quel bel viso: Non so perchè il desir che ogni altro avanza, Che nacque d'essa, e lei manca, non mora; Anzi crescendo ognora Dal cor mi scaccia ogni altra gioja e riso. Ma pensi un poco come egli è diviso Per tanto spazio dal maggior suo bene, Sì che vana è la spenè, Che il nostro mal risaldi per sua pace: Poscia un pensier fallace, Quando rivolge quanto il danno è grave, Con sue ragioni prave Agguaglia la speranza a l'empia voglia, Che d'ogni bel riposo l'alma spoglia.

Ne d'occhi sì bei rai,
Ne d'occhi sì bei rai,
Ne d'or sì bei capelli al vento sparsi,

Lirici antichi.

Nè ingegno nè natura non fè mai, Come quel di d'ogni altra cura sciolto Fra i lacci d'oro avvolto, Io vidi vivi vivi, ond'io tutto arsi; Ma che giova, alma trista, ardente fars Che a questo ancor passata è la stagion E la pota ragione Che già ti prese e tenne, ancor t'invita O fonte di mia vita, Faville accese in quel vezzoso giro, Mirate il mio martiro; E come in pianto la mia vita passo; E dogliavi di me, ch'io son già lasso.

L'alta piaga e mortale,
Con l'angoscia nojosa,
Perchè piangendo gli occhi miei son stat
(Non basta a me sottraggia ogni altra I
Contende al mio dir sì, che a me non
Parlar del dolce male
In guisa tal, che nel mezzo non manchi
Con tai due sproni pugne gli miei fianc
Che a forza al duol si voltan le parole;
Onde son triste e sole,
E mal s'accordan le mie note insieme;
Perchè parlando geme
Il cor piagato, e se io torno a le rime
Poi, mille, e de le prime

## DI GIUSTO DE CONTI. 141

à per la doglia mia posto ho in obblio; mto m'ingombra e preme il dolor mio.

hi e licti arboscelli, tor, madonna, e tu vago concetto, ichè nel tristo petto, tcando per fuggir vie più di mille, angeliche faville tto an mortale il bel foco felice, in posso più, se contrastar non lice.



-----

### SONETTO CIII.

Per mille strade ognor di riva in r.
Mi si fa incontro pur sì altera e sc
Quale era al cominciar di tanta gue

Così lontan da la felice terra Mi vien seguendo come cosa viva Questa per chi convien che sempre : Se altra pietà per forza non mi sfer

Nè veggio a mezzo dì sì fatto il sole Nè ascolto suon di queste gelide on Nè vedo in questi boschi fronde in

Che innanzi non mi sian le chiome bic E il viso lieto, e senta le parole Di quella mia tiranna ch' io tanto a

# BI GIUSTO DE CONTI. . 134

### SONETTO CIV.

ancesco, quante volte al tor mi riède vista che mia vita fè dolente, il tiso che m' impresse ne la mente aspettato soccorso di mercede;

nto del cor mio far nuove prede; d'altrettanto foco l'alma ardente; finnovat l'angosce antiche speute; voglia la vaghezza e la mia fede...

in un punto l'alma si rinfiamma spegne, poichè vede ogni speranza incare in tutto al suo lungo disio.

ggio ben che dura rimembranza stando va la tramortita fiamma, siocchè nulla manchi al furor mio.

### SONETTO CV.

Uel tuo bel lamentar che mi-confort Fra l'alto stile e la pietà infinita... Raccesa m'ha la fiamma tramortita... De le mie piaghe infino al cor profeso

Che benche l'ombra de le trecce bionde Talor mi rinfrescasse la ferita, Pur era a gli occhj mici quasi sparita La luce che fortuna mi nasconde

Però se gli occhi giro al bel terreno al Rasserenato dal sembiante umano del Che sdegno a torto e gelosia m'ha solt

Ritrovo di speranza il cor si pieno, Che l'alma trista avvampan di lontano come già presso, i raggi del bel volto

### SONETTO CVI.

Al son ne i miei pensier qual io già fui, Se non che ogni mia spene è più fallace, E qual soleva già pur senza pace. Amor meco si sta, non con altrui.

Così se le tempeste io non so cui M'invochi, se non quella che mi sface; E quando penso a la mia ardente face, Il cor meco s'adira, ed io con lui.

Così mi vivo ancora, e ne le fiamme Arde la sera, e quando è l'alba agghiaccia La mente, che a quell'ora amor l'assale.

Così nel cor la bella donna stamme

Che mi tien stretto tra le crude braccia,

Come a principio de lo eterno male.

### SONETTO CYII.

SGuardo leggiadro, donde amor mi stors

E mena in parte ove di me disfido,

O luce mia fatal, segno mio fido,

Che a tramutar mi fai sì spesso scorza,

Tu stai nel pensier mio con quella forza
Che al fin suo spinse l'infelice Dido;
E in mezzo del mio petto hai fatto nido
D'un foco che per verno mai non smorza.

E così, lasso, d'una in altra d'oglia : L'oltraggio la vergogna e la mia fede Mi guida a crudel morte a poco a poco,

Senza mai saziar l'ingorda voglia Di quella fonte viva onde procede L'amato che mi strugge e gentil foco.

### SONETTO CVIII.

NOn veggio ove io m'acqueti, lasso, o dove Pieghi il doglioso cor perchè io respiri; Volger non posso ove il mio mal non miri, E l'idol mio scolpito ivi non trove.

Le parlar che sorridendo move,

E ma il vezzoso sguardo i bei sospiri,

Il cor m'infiamman sì, che fra i martiti

Di abbandonarmi ha fatto mille prove.

Così mi strugge il cor, se per orgoglio Avvien che l'atto peregrino adorno Tacendo gli occhi santi inchine a terra:

Ma più di quella Man crudel mi doglio Che per antica usanza ciascun giorno Mille volte il mio core e mille afferra. -

#### SONETTO CIX.

L'Alto pensier che spesso mi disvia E mena ove madonna e il mio cor : Al caro albergo ove la mente riede Quando a l'usata fiamma amor m'in

Vuol che io dipinga l'alta leggiadria Per far di sua grandezza al mondo i E chieda de le altrui colpe mercede A questa di pietà nemica e mia.

Ma quello adamantino e fiero smalto Ond'arma il cor sì duro e'l freddo 1 Chi verrà mai, come convien, che squ

O giunga penne al debile intelletto In guisa, che volando poi tanto alto Ritraggia in carte cose sì leggiadre?

ĭ

# DI GIUSTO DE CONTI. -139

# <del></del>

# SONETTO CX.

Poiche la dolce vista del bel volto,

Là dove scritte le mie voglie stanno,

A gli occhi miei, ch'altro bramar non sanno,

E il caro nudrimento al cor fu tolto;

O che dal nodo ardente ancor disciolto
Non son, che il ciel non vuol ch' esca d'affanno,
Talor me stesso col pensier m'inganno
Giugnendo fili al rete ove so avvolto.

Sosì mi pasce il cor di rimembranza

La Man che il furor mio fatta ha immottale,

E gli occhi pien' di vera leggiadria.

Però mentre mia luce del mortale Avrà, convien che a lei sempre ella sia Sua luce suo riposo e sua speranza.

### SONETTO CXL

Poiche il mio vivo sol più non si vide; Cieco gli giorni miei vo consumando, Dicendo fra me stesso sospirando: Dove or fan giorno le mie luci fide?

Or del mio mal gl'incresce, or di me ride; Or sola va di me forse parlando; Poi mi sollevo, e dico: lasso, or quando Vedrò chi sol mi piace e sol m'uccide?

Or seco duolsi di mia lontananza, Or la sua casta mente volge in parte Dove seguir non puolla pensier vile.

Or rende grazie a chi gli dà tanta arte,

Che in un punto mi sfida e dà speranza;

E che la fè sopra ogni altra gentile.

### SONETTO CXII.

Ra che il gran splendor del ciel risorge, E fuggon stelle e segni il maggior lume, Continuando il suo antico costume L'aurora il dolce Vago al mondo scorge.

lo il mio cor non cura e non si accorge Come entro a poco a poco si consume, E scorran gli miei giorni come un fiume Onde ver me già morte la man porge.

lui pur disioso ivi rivolto

Dove arde il mio bel foco, e vivo splende,

E fa seren le luci mie tranquille.

qual vicino ardor di fiamme folto, Di lungi il gran disio tutto m'accende, Or che fia stando in mezzo le faville,

### SONETTO CXIII.

Quando talor condotto dal disio Con gli altri pensier' miei trascorto in par Per iscolpir, se mai potesse, in carte Quegli occhi che fan foco nel cor mio:

Ritrovo altra opra, che mortale; ond'io Fra tante maraviglie ivi entro sparte, Perdo l'ardire e la ragione e l'arte, Sì che me stesso e l'alta impresa obblio

Ma poiche l'occhio del pensier si abbaglia E le virtuti afflitte in se imperfette Soffrir non pon l'altezza de l'obbietto;

La voglia che sospinse l'intelletto In mezzo al cor, come ella può, m'intagi Cose leggiadre assai, ma non perfette.

### SONETTO CXIV.

Limena il villanel fiaccato e stanco Le schiere sue donde il mattin partille, Vedendo di lontan fumar le ville, E il giotno a poco a poco venir manco,

poi si posa: ed io pur non mi stanco Al tardo; sospirar, come a le squille, (Io me ne ingegno che ognor più sfaville Il foco e l'esca nel mio acceso fianco)

sognar tristo infin che l'alba nasce, E il giorno disiar sempre il mio male Col fiero rimembrar di mille offese.

Così dì e notte piango, e così pasce La fragil vita questa a cui non cale Vedermi dentro al foco ch'ella accese.

### SONETTO CXV.

Luce aspettata tanto a gli occhi miei, Che tua virtù dal terzo cielo imprendi, Quanto mirabilmente il cor mi accendi, È quanto fai di me più che non dei!

Tu mi fai non voler quel che vorrei, E quel che vo fuggendo pur mi rendi; Tu dove più mi duole ognor mi offendi E nel mio mal sempre sì accorta sei.

Io son già vinto; e non so far difesa Contra sì nuovi colpi; ma il disio Non scema perchè manche la speranza.

Che il gran disio, dove ho la mente acces Lete ben so non metteria in obblio. Nè tempo nè destin nè lontananza.

# DI GIUSTO DE CONTI. 145

**\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*** 

### SONETTO CXVI.

SE pria non torterà suo corso al monte Il Tebro e l'Arno, e mentre il sol più coce Rodano agghiacerà ne la sua foce, E il Ren si asconderà nel proprio fonte;

Se pria non fermerassi a l'orizzonte Ciascun pianeta, qual sia più veloce; E se chi m' ha allacciato e posto in croce Non mi scapestra da le man sì pronte;

Non fia già mai che avanti a gli occhi miei Non sia quell'atto che affrenò l'ardore De la vaghezza che oltra mi sospinse.

Benederto il consiglio di colei, Che essendo già si prossimo a l'errore, Con la sua Mano il mio voler restrinse.

Lirici antichi,

apapap daap daap daap daap daab daab da

### SONETTO CXVII.

- Occhi del pianger mio bagnati e mo Perche il gran duolo in voi non si rinf O foco dispietato giunto a l'esca, Perche la vita tosto non mi tolli?
- Almo gentil paese, o selve, o colli Che rimirando par che il mio mal cu Felice terra, dove amor m'invesca, E dove per destin piagar mi volli,
- O sasso avventuroso, che il bel piede Preme sì dolcemente, o dolce piano, Dove pensando spesso rinnamoro,
- O cielo, o movimenti, onde procede Virtù che regge chi mia vita ha in man Siavi raccomandato il mio tesoro.

# SONETTO CXVIII.

Ra che il freddo i colli d'erba spoglia, E vansi colmi i fiumi ne i lor giri, Zefiro tace, ed Euro par che spiri, E non si vede in ramo verde foglia,

Di pace nuda l'alma ognor m'invoglia A morte, e il petto m'empie di sospiri Onde trabocca il cor; ma i miei disiri Verdeggian sotto al caldo di mia doglia.

E tanto ho posa quanto al cor mi viene L'alta sembianza del bel guardo altero, Che dolce per natura fa il mio pianto;

E il caro riso che più volte in spene Già mi ritiene; ed alto mai pensiero Al mondo, se no il mio, non scorge santo.

### SONETTO CXIX.

A Nima, che sì tosto e sì sovente Pur là ritorni e riedi col pensiero Dove è viva colei per chi sol speto Trovar riposo a la mia pena ardente;

Come te mena l'affannata mente

Ad ora ad or per sì dritto sentiero,

Così sapesse il corpo tutto intero

Portar per far le mie voglie contente,

E discoprir le piaghe ad una ad una Che chiuse dentro al doloroso petto Morto sì lungamente il mio cor anno:

Avriami ancora il ciel tanto a dispetto, Che quella ingrata non avesse alcuna Volta pietà del mio non degno affanno DI GIUSTO DE CONTI. 149

++++++++++++++++++++++++++++

# SONETTO CXX

ando l'alta tempesta in-me si avventa, un pensier mi assale a poco a poco, osco i segni de lo antico foco piglian forza ne la fiamma spenta.

itre questo al cor mi si appresenta, i favella più là non ha loco, tutto ancor m'infiamma sì, che un gioco pare ogni altro duol che al cor si senta.

ne suole a l'apparir de i rai, a l'orizzonte spunta la gran luce, l'alba nasce e sugge la grand'ombra;

quando un pensiero al cor traluce, ior mi risospinge a i primi guai, ogni altro volere indi mi sgombra.

# SONETTO CXXI.

Quando sarà quel giorno, o cor dolente, Che a gli occhi miei sia reso il proprio solo, Quando sarà che oda le parole Che mi suonan sì care ne la mente?

Vedrò mai il dì che dal mio cor si allente L'acceso nodo che infiammar mi suole? E chi senza fallir morto mi vuole Volga la vista in me più dolcemente?

O passeggiare altero onesto e tardo, Perchè il mio cor tradito a tal si diede, Sì che io non spero omai che più fia mio,

Quando sarà che il bel leggiadro piede Ver me si mova; e si giri il bel ĝuardo, Che mai per tempo non porrò in obblio?

# SONETTO CXXII.

On sa fortuna in sì terribil porto
Condur la stanca e fral mia navicella,
Che pur dinanzi non mi veggia quella
Per chi scolpito amor nel fronte porto.

Ne potrà mai recarmi tal conforto Per volger di sua rota o di mia stella, Che, come già gran tempo, così d'ella Non parli sempre e scriva vivo e morto.

Con lei mi sto se io dormo, qual se io veglio, E di lei penso se la lingua tace, Che ragionando sempre d'ella dice.

Amor che a sì bel foco mi disface, Così mi gira per divin consiglio Per farmi più nel mio martir felice. nji ga dado dada da Badadada dadada da dadada dadada dadada

### SONETTO CXXIII.

Uel sol che mi trafisse il cor d'amore, Che di sua rimembranza il cor si accende, Fortuna a gli occhj miei veder contende, E gelosia mi cela il suo splendore;

Onde infinito in me cresce il dolore, Talchè nostro intelletto nol comprende; La lingua è muta, e già più non s'intende Mercè chiamando per pietà del core.

Misero me, che del mio grave strazio Pietà non si ebbe mai, onde or sospira La mente quando tardi fia il soccorso.

E fu il mio affanno tal, che avrebbe sazio<sup>4</sup> Non pur Medea nel maggior colmo d'in Ma d'un spietato tigre e il cor d'un orse

### SONETTO CXXIV.

E le parole che poi morto m'anno,
E il riso e le maniere che mi stanno
Confitte al cor con sì pungente strale,

Mi son pur tolti; e son condotto a tale, Pensando al grave irreparabil danno, Ch'altro gli miei che lacrimar non fanno, Così gli rota il corso suo fatale.

Latrime ardenti di fontana accesa

Già l'infiammata vena in tutto spenta,
È i coccnti sospir'm'anno arso il core;

Ma calda spene del gran pianto offesa L'alma conforta in sì soave ardore, Che il pianto, ne l'angoscia par che senta.

### SONETTO CXXV.

Uelli suavi e cari occhj lucenti
Che furo un tempo a i miei verace sok,
Le ardite e belle braccia e le parole
Che ad una ad una par che mi rammenti,

Con quella crudeltà mi son presenti, Che amor già volse, e il rimembrar mi dok: Così dove io mi sia far di me suole La ricordanza de i passati stenti.

Gli occhi che m'ardon d'un spietato lume, Le braccia che mi tiran dove è morte, E le parole che abbagliato m'anno;

Le tre faville son che an per costume

Far sì, ch' io pianga, e mai non mi conforte i

Sempre sì accese in mezzo al cor mi stanno.

### SONETTO CXXVI.

- Occhj ladri, che mia debil vita Rubate consumando a poco a poco, Mancherà al petto mai l'ardente foco, Che l'eternal mia pena fa infinita?
- L'alma dolente verso il cor smarrita
  Tremando fugge ove non trova loco,
  E il mio soccorso che piagnendo invoco,
  Amor I' ha fatto sordo a darmi aita.
- Il cor sempte arde, e l'alma trista agghiaccia, Al gran disio mancando la speranza, E piango sempte e prego non so cui.
- Così convien che in picciol tempo sfaccia Amor de la mia vita quel che avanza, Benchè sia poco omai mercè di lui.

## S.ONETTO CXXVII.

Uelli celesti angelici occhj e santi Che si soavemente amor volgea, E lor volgendo veder mi parea Due stelle, anzi due soli e due levanti,

Mi tolse gelesia; perchè già tanti Sospir'gittò la mente che piangea, Che al duro lamentar che ognor facea, Amor si trasse per pietà de i pianti.

E mentre io m'attendesse ancor da lui
Qualche soccorso a la mia fiamma antica,
Onde già per sciocchezza io m'infiammai;

Non volse quella a me sempre nemica; Sì che io sviato dal mio scampo fui, Ed ardere di nuovo incominciai.

### SONETTO CXXVIIL

Uegli occhj chiari e più che il ciel seteni Che a totto gelosia veder mi priva Mi son dinanzi sempre, e la mia Diva, Dovunque lei fuggendo amor mi meni.

Talor gli veggio sì di pietà pieni, E lei sì poco fuor l'usato schiva, Che io dico a la mia mente: ella è qui viva Quella onde morte per amar sostenni.

Da la bocca rosata escon parole Che fan d'un marmo saldo chi l'ascolta, E Venere e Cupido arder d'amore.

Con tal dolcezza e con tal forza suole La vista de i begli occhj che mi è tolta Tornarmi a mente, e con sì dolce errore.

### SONETTO CXXIX.

MEntre che a riva il suo corso dolente La notte al mezzo avesse già condotto, E il giorno in quella parte omai di sotto Tutta scaldasse l'altra minor gente;

Quel sol che m' infiammò d'amor la meate Dipoi che il mio riposo ebbi interrotto, Sentir già mi faceva al mio ridotto Qual fusse il foco tramortito ardente.

Nè come quel che inganna, vano insogno; Ma visione, e senza fantasia, Turbata e sospirando pria ne apparve.

Poi sorridendo de la mia follia, Mi disse cose onde anco mi vergogno; Quando io di doglia piansi, ed ella sparve.

## DI GIUSTO DE CONTI. 159

իս այի այի տիսիսի տիսիսիաի գիտիսիսի հիսիսի վո վուսի

### EONETTO CXXX.

l'Efiro, vieni a la mia vela carca; E se di quel che io bramo non ti accorgi, Là ver la parte occidental mi scorgi La dissosa e debile mia barca.

cuta e lieve, benchè d'error carca, Nè andrà, se da man destra ancor tu scorgi, E quel poter che a gli altri suoli, or porgi A la mia nave che solcando varca.

Menami al mio terrestre paradiso

Dove s' acquietan tutti i pensier' miei,
Sì come in porto d'ogni lor salute.

a che io riveggia il disfato riso Il fronte i lucenti occhi di colei Che sola in terra è specchio di virtute.

# SONETTO CXXXI.

KItorna al foco, o mio debil coraggio, E l'anima gelata omai riscalda La tua virtu, che il tempo omai risalda? Struggendo al caldo del possente raggio.

E se esser può quel freddo cor selvaggio Di lei che sta ver me sì ferma e salda, Al vento acceso de i sospir miei scalda Che lacrimando notte e giorno io traggio.

Ritenta se pietà fiorisse mai Ne l'aspra mente gravida di sdegno Che vedermi languir sì poco apprezza.

Che se debbon eterni esser miel guai, Piacemi almen pensando che ogni ingegno Al tempo usasse centra sua durezza.

### DI GIUSTO DE CONTI. 162

### SONETTO CXXXII.

emmi la fiamma antica e i dolci affanni mente, onde già mai non fia sbandita, il discoprir de i colli ancor m'invita, dice: or piangi de i passati inganni.

r che un'altra volta amor condanni e la prigion tra ferri la mia vita, giunghi al fianco mio nova ferita l'altra che non salda in cotantì anni.

con tanta forza le faville on escon del soave e puro lume, me al principio del mio stato rio,

son già le mie pose più tranquille, resso interrotte per lungo costume a la stagion che nacque il gran disio,

Lirici antichi.

# SONETTO CXXXIII.

- MEntce che io mi avvicino al bel terri Dove per forza amor mi riconduce, Apparir sento i raggi de la luce Che fa dovunque splende il ciel sereno,
- E l'esca sfavillar denero al mio seno, Raccesa dal piacer dove mi adduce L'immagine che viva al cor mi luce, E mi fa vaneggiando venir meno.
- E spesso risospinto dal desio, Pensoso fra me stesso, e con parole, Conforto con speranza l' alma trissa:
- E tacito ne prego amore e Dio, Che nel primo apparir del vivo sole Io sia possente a sosserie la vista.

# SONETTO CXXXIV.

Note vive, madonna, il bel disio Che nel cor mi accendeste ne i primi anni; Non ho la luce mia per tanti affanni, Nè per fortuna mai posta in obblio.

L'angerà 'innanzi il ciel suo corso, ch' io Non segua ognor de i vostri onesti panni L'ombra leggiadra, e gli amorosi inganni De gli occhi che fan foco nel cor mio.

che ananzi non mi fusse per mia pena L'aspetto onde disdegno m'ha diviso;

l'il caro sguardo sovra ogni altro adorno, Donde ho la mente stanca ognor si piena, L'andare e le parole e il dolce riso.

### 164 LA BELLA MANO

# SONETTO CXXXV:

A, testimon de la mia debil vita, Nnanzi a l'altero e venerabil fronte, Appiè del bel fiorito e sacro monte, Mira se l'alma nostra indi è partita.

Ivi è la vista che a ben far m'invita, E d'ogni mia salute il vero fonte, Ivi son, lasso, quelle man sì pronte Onde io soffersi l'immortal ferita.

A lei t'inchina, e dì ch'io più non posso; Il core è stanco, e stanchi i miei pensiet Vivendo sempre dal mio ben lontano.

Ma pur l'usanza con la morte addosso Vuol che in tanta aspra guerra pace io sp Da la benigna e sua pietosa Mano.



dite quanto per amor soffersi.

# CAPITOLO I.

e, monti alpestri, gli miei versi, correnti, e rive, ; quanto per amor soffersi. i miei lamenti, Anime dive; i che insino al sommo colmo sete iostro lagrimar, fontane vive. ii ombrosi, e voi riposte e chete e selvagge, a cui il mio stato èchiare: iuse valli, a sospirar segrete,

Soave colle, o fido porto e caro

Ne le tempeste quando amor mi assale,

Mentre ardere e tremare insieme imparo,

Udite come i amoroso strale

Quando al cor passa, poi non sana mai

Il apper che di pas far non vale.

E poi che avete impai i nostri guai,

Pidrate meco sia che il senta mulla

Pin tre meco sli che il senta quella Che approprie in in pinti pianti la presenta di Ascolta de i mici pianti la colta della c

Che aspetta e chiede ognor con tal disio L'alma spietata e di merce rubella.

E tu, crudel signor, del dolor mio Prendi vaghezza, poichè sì diversi

Miei preghi non ti fer mai dolce o pio. Piangano insieme gli angosciosi versi:

Spirti gentili, e 'gnudi,

Udite quanto per amor soffersi.
Chi vide mai dolor tanti e sì crudi?

Chi vide mai dolor tanti e si crudi?

Chi mai l'udi ne i nostri o ne i primi am

Qual mente è tal, che nel pensier gli chist

Nacque favilla d'amorosi inganni,

E d'un crudel voler che a poco a poco Ognor si fa più forte ne miei danni.

Quinci si accese poscia quel gran foco Che il mondo tutto ha già mosso a pietadi

Se non la fera a cui soccorso invoco.

Nè fuggir valmi a tanta crudeltade, Se lei dovunque io vada venir suole, Nè mi abbandona mai per mille strade: Sì come stanco peregrin che il sole Di poggio in poggio per la via accompagna Infinche il giorno a l'altra gente vole: E poi che al tardo in mare il sol si bagna, Tornami in sogno, e delemio gran mattire Fra se ragiona, e del mio mal si lagna. Sol perchè nulla manche al mio languire, E corra sempre più bramando l'esca Con gli occhi avvolto in fasce al mio morire. Oimè, che lamentando si rinfresca La fiamma accesa in mezzo i nervi e l'ossa; E par che il gran dolor dolendo cresca. Veggio la mia virtù fiaccata e scossa; E sotto il peso mancar mia possanza, Come la neve dal gran sol percossa. Veggio fuggirmi innanzi ogni speranza; E raddoppiando le infinite voglie, Che più, che sospirar sempre, m'avanza? Perchè piuttosto forza non si accoglie Che mi consume al foco in che io sempre ardo Per fuggir ben morendo tante doglie? O cruda voglia, o dispietato sguardo, Donde la mente fra il pensier vien meno; O presto ingegno, nel mio ben sì tardo:

O fiero passo, o sacro e bel terreno, Là dove al gentil lume gli occhi apersi > Che del disio sì di veder son pieno; Rincominciamo i nostri usati versi, O vaghi pensiet' miei, Cagion di quanto amando mai soffersi. Che giova a me, se il ciel pose in costei Soyra ogni altm, beltà? poiche natura La fè sdegnosa più che non vorrei. Vera angioletta, una innocente e pura Colomba che è discesa allor dal cielo, Pare a veder l'angelica figura: Spirto celeste avvolto in un bel velo, Cosa più che divina in forma umana, A passion suggetta a caldo e gelo: Cor d'un diaspro in vista umile e piana: Dolci parole e sopra l'altre accorte Da far gentil per forza alma villana: Corde amorose intotno al cor mio attorte: Possenti arder d'amore un uom selvaggio: Bellezze sol create pet mia morte: Pensar troppo alto, e per mio mal sì saggio, Che la mia vita dentro e di for vede, Come traluce in vetro vivo raggio:

Deh, perchè non piuttosto più mercede Ti diè natura, e poco men bellezza. Per far contento in parte tanta fede?

### DI GIUSTO DE CONTI. 169

ei tue laudi poste in tanta altezza, il mondo pien di sì soavi accenti, The i monti sarien mossi per dolcezza... : ben felici troppo son le genti Che per fortuna a te compagne fersi: Beati gli occhi che ti son presenti. lite ancora i mici dolenti versi, Rose, viole, e fiori, Udite quanto per amor soffersi. al forza, qual destin vuol ch'io m'adori Costei che mille volte il di mi uccide; E che de la mia morte io mi 'nnamori. del mio sempre lagrimar si ride Che mi conduce a l'esca acerba e fiera, Col foco in man che nel mio cor s'annide, n veggio come indarno omai si spera Di mia salute; e come sta contenta Vedermi lagrimar mattino e sera. drò mai, lasso, una favilla spenta Di tanto mal, quanto al mio cor s'accende; ) lei di simil fiamma in parte tenta? allor potria nel foco che m' incende diacer contento, e fra pungenti spine: Ardendo il laccio che mercè contende. ò, signor gentil, 'nnanzi al mio fine . anne vendetta un dì, prendi a dispetto, The a sempiterno affanno mi destine:

Spira virtù nel freddo e crudel petto,
Che meco insieme sforzi ella a dolersi,
Rompendo il velo a l'indurato affetto.
Poi seguitando gli amorosi versi
In più dolci sospiri;
Non mi dorrà quantunque mai soffersi,
Non per mio ben, ma per gli altrui mantifi

# **减减减减减减减减减减减减减减减**减减

#### CAPITOLO IL

Amor con tanto sforzo omai m'assale,
Che a mal mio grado al fin pur mi condu
Ove io non voglio, e contrastar non vale.
Mosse da i due begli occhi pria la luce,
Che mentre al cielo mi scorgeva un tempe
Era d'ogni mia fe colonna e duce;
Poi le speranze mie di tempo in tempo
Disperse, e in cor mi accese quel disio
Che più m'infiamma quanto più m'attempo
Ed or quanto in me possa il furor mio,
E quanto fuor d'usanza il mio core arda;
Sassel chi n'è cagion, madonna, ed io.
Ogni altra aita omai per me fia tarda,
Se non quest' una, ove il dolor mi mena,
Se pianti nè sospiri il ciel riguarda.

# DI GIUSTO DE CONTI. 171

Da l'una parte la ragion mi affrena, Da l'altra mi combatte sempre e preme L' oltraggio e l'onta e la mia ingiusta pena. Ma perchè il cor vacilla e perchè teme, Non debbo una fiata uscir d'affanno. E vendicarmi 'nnanzi l' ore estreme ? Ecco la notte inchina; e senza inganno A l'oriente torna omai l'aurora: Il tempo è accetto, e la stagion de l'anno. Finche il dolce silenzio e la dolce ora Fra il dolce sonno gli animi addolcisca; Ecco la luna spunta, eccola fora, Perch' io contra mia voglia incrudelisca: Che biasmo fia, se ciò da amor procede, Da amor procede, che la mente ardisca? Ponti dinanzi a gli occhi la tua fede, E poi ripensa al suo spietato core; Merita tanto affanno tal mercede? Merita questo il mio fedele amore? E' questo il ristorar de i miei tormenti, E il refrigerio de l'antico ardore? Deh forse meglio fia che ancor ritenti, Se pietà mai piegasse tal durezza; E pensi pria che a tanto mal consenti. Ma che giova il pregar, se lei nol prezza, Se lei di me ne del martir mio cura, Se de la morte mia prende vaghezza;

Non sa la vita mia quanto ella è dura? Or come io spero che il parlar la pieghi Se pur d'un picciol cenno ella ha paura? Essi commossa mai da i nostri prieghi? O mente stolta, quanto or sei ingannata E benchè la cagion per me si nieghi, So ben perchè; deh prendi una fiata L'arme al bisogno come far si suole: Che troppo è innanzi già la piaga andat Così facciamo: è mentre il giorno e il sole Si celano a ciascun che alberga in terra, Comincio: poichè il cielo ed amor vuole Tu notte, e voi tenébre, che sotterra Nasceste eterne giù ne l'altro polo, Dove il nostro emisperio il giorno serra, Or muovati a pietade il mio gran duolo, Qual tu sai ben quanto al mio cor si accoglis Quando me vede sconsolato e solo. Più volte mi vedeste per gran voglia Di lagrimar giacer tra i fiori e l'erba; E poi mancar le lagrime per doglia. Proserpina, che fede anco mi serba A gli notturni e quieti miei sospiti, O testimon de la mia vita acerba. Tu sola puoi saper de i miei martiri Il pondo e la gravezza, e sola sai Quai siano e quanti tutti i miei disiri,

### DI GIUSTO DE CONTI. 17

Tu d'ogni tempo nel girar che fai Mi vedi come amor mi sprona e volve; E nulla è a te celato ne miei guai. Ombre amorose, e spirti ignudi e polve, Che al doloroso fine amor sospinse, E Pluto or sotto a noi danna ed assolve: Per quella fe che già al morir vi strinse, Per quella stessa fede io vi scongiuro La qual come ora me, così voi vinse; Con voi, non solo l'animo sì duto Vincer potrem di quella per cui arsi, Ma il sole a mezzo 'l dì vedere oscuro, Ristare i fiumi, e i colli al ciel levarsi, Il mar turbare, ed acquetarsi poi; L'aquile e le colombe amiche farsi. Debbon gli prieghi miei dinanzi a voi Esser sì santi, che il mio cor si veda De la passata fede i frutti suoi. Qui son de l'erbe, che lodò già Leda Tanto a sua figlia; onde il Pastor Trojano Vinto da lor virtù fè la mal preda: De l'altre, onde già Circe un corpo umano In rigido orso trasformar solea, Sì che ad Ulisse un tempo parve strano. De l'erbe, che da Pindo ebbe Medea, E le radici che d'Olimpo svelse Quando a l'età sua prima Esson sendea:

De l'altre, che fra mille erbette scelse Per iscampar Giason, quando lui volse Mostrar per oro sue virtuti eccelse: De i versi, donde Orfeo le selve accolse, E Sisifo del sasso lasciò l'opra, Nel lempo che Euridice a morte tolse. Raccolto insieme ho quanto, qui di sopta. Si possa fra noi miseri mortali, Quando vendetta contra amor s'adopta. Ma benche sian queste arti tante e tali, Pur l'alma sconsolata altronde spera Il suo soccorso per quetar suoi mali, Si affida tanto ne la fe sincera Che in voi sempre ebbe, che per suo sostegu Fia assai vostra mercè senza preghiera. E benchè il cor villano fusse degno Di mille e più vendette insieme aggiunte, Non voglio al tutto armarmi ancor di sdegne Sempre si ben saran le mie man pronte, Ch'io potrò ritornare a la vendetta, Per vendicar gli oltraggi e fuggir l'onte. Deh sciocco e vano, or così fa; aspetta Col tuo sì tardo e facile costume; La morte nostra 'nnanzi tempo affretta. Or dunque come io stirpo le sue piume A questa mia colomba a poco a poco, Così di tempo in tempo si consume;

consume come cera al foco; uale io già nel rassembrar di lei, aver pace mai non trove loco. lo lagrimando, e hen vorrei udisse ne'miei preghi pieni d'ira gre dispietato i dolor mici. : fra i miei denti più non spira, il gran soco del mio cor si allente chi tanto or si piange e si sospira. ni sempre solo ne la mente, e io già tenni lei gran tempo prima in me l'alte faville fussin spente; con quella dispietata lima it gli roda, onde egli Dido accese, r. che di virtù sì il ciel sublima : ella aduopri amor tutte sue offese: uce morte, il sol le paja un angue, otti pien'd'angoscia in ciascua mese. ı già morendo questa langue, languendo lei, se altrui disia, anga senza vita e senza sangue. :i mai lagnarsi già, se pria odo che qui faccio non discioglio, addoppio acciò che indissolubil sia. ù dirà non so: ma ben mi doglio le parole mie non son più folte degno e d'ira, e piene di più orgoglio.

Domandimi perdono, e non l'ascolte, S'esser potesse; e quanto più s'infiamme, Al suo gridar mercè l'orecchie volte. E veggia spente l'amorose fiamme Che or sovra ogni altro fanno altero il viso Che sempre vivo ne la mente stamme. Nè più, qual suole, germine il bel riso. Infra le nevi le viole e i fiori Che fanno in terra un altro paradiso. Senza sperare, il disiar l'accori; Ogni suo fallo ogni pensier raggrave, Sempre piangendo de i passati errori. E come il suo parlar tanto è soave Quanto sa ben chi l'ha nel cor dipinto, Si faccia altrui nojoso, ed a se grave. Veggia nel bel sembiante un pallor tinto Che pietà faccia a me: che più domando? Da poi che il mio signor da sdegno è vinto. Su questo foco alfine a voi non spando Nè lauro già nè mirto, che non lice: Ma gli ultimi sospiri; e lagrimando Atti dolenti, misera e infelice Vita angosciosa, e triste ricordanze; Che lieto consacrar non si condice. Non si condice a me false speranze, Nè più leggiadra lode, ma tal verso Che di pietade ogni lamento avanze.

Quel poco di mie lagrime qui verso, Che ancor mi resta; e del buon cor le porge Lo spirto doloroso a voi converso. Ma per troppo dolor l'uom non si accorge Che il tempo fugge; e come il sol dà volta Ecco la notte cala e il giorno sorge. Or basta, io spero che la spera volta Due volte non avrà Proscrpina anco, Che l'alma mia sarà da amor disciolta. Quel corvo che mi canta al lato manco, Dice che tosto si apparecchia il giorno, Che l'altra mia tempesta verrà manco: E quella fiamma che a quell'altra intorno Spesso si aggira, e spesso intossa e imbruna, Segno è come ora in libertà ritorno. Conoscolo a le stelle ed a la luna: Ha non so che nel petto, che predire Mi suole l'una e l'altra mia fortuna: Vedi che al ciel dispiace il mio martire.

# **XXXXXXXXXXXXXXXXX**

CAPITOLO III. IRREGOLARE.

A notte torna, e l'aria e il ciel si annera, E il sol si affretta a fornire il viaggio, Dietro a le spalle avendo omai la sera.

E come intorno il fuggitivo raggio Sparisce altrui; così dentro m'infosco Per lo novello in me commesso oltraggi Itene a casa, e noi lasciate al bosco, Pasciute pecorelle; e voi d'intorno Pastori, omai venite a pianger nosco. E benchè l'ora a noi ne cele il giorno. Sotto il gravoso velo de la terra, La luna ha pieno l'uno e l'altro como. Ma tu vicin, per Dio, la mandra serra Sì tosto come a noi di su si oscura, E la gran luce se ne va sotterra: Nè qui nè altrove è ben la fe sicura: E chi nol sa si specchi nel meschino; Che per fidarsi tal tempesta dura. Un altro Cacco quì sotto Aventino, Con orme avverse e disusati inganni. Fura gli armenti di ciascun vicino. Ercole è morto già che di tanti anni Gli rammento l'offese e puni l'onte, E sè vendetta de i passati danni. E già il carro stellato tocca il monte Con la sua punta, sì che l'ora è tarda; Mira, che oscura tutto l'orizzonte. Di che, per Dio, sta desto, e ben ti guardi Ira di stelle, e di fortuna colpo Uman provvedimento pur riguarda.

# bi Giusto de Conti. 179

La chi ne incolpo In tanta mia ruina? Sentenzia divina e mia sciocchezza; E'I volto e la durezza di chi io adoro. il serpe che guardava il mio tesoro Fusse dal sonno stato allot più desto, Quando per Danae Giove si fè d'oro; Nè quel nè questo ond'io mi lagno ognora In guisa che mi accora, ed è ragione, Savrebbé la cagione Al duol ch' io provo. h, ch'un novo Sinone! or basta omai, Amor, che assai tai guai per noi son pianti, E gli occhi santi, donde ancor mi struggi. la tu, per chi mi fuggi, cor di sasso? Deh ferma il passo e i miei lamenti ascolta; Rendi una volta del mio mal cordoglio. lo sarò pur qual soglio Infin che morte Le corte mie giornate no interrompa. **Spetchia pompa di ve**detti bella Ti fa si fella contra me e te stessa In cui mai spene ho messa. Ahi crudo amore, Non hai del mio dolore ancor pietate? kl verno estate fa per forza il tempo; E ru di tempo in tempo stai più salda

E men ti scalda l'amoroso foco;

E parti un gioco
Il gran martir ch'io sento:
Deh, perchè il mio tormento a te non duc
Ben son le mie parole senza senso;
Ch'io penso far d'un orso un cor pieto
E per trovar riposo, guerra chieggio.
Ma se chi'l puote il vole,
A che ripenso?
L'immenso suo volere el mi è nascoso:
E pur cercar non oso miglior seggio.
Se io veggio che costei

Mi cela il suo bel viso e il vago lume Che se natura per mio mal sì adorni. Sol perchè io mi consume, Doh, cor tradito, e vani pensier' mici, Perchè smarrito dal cammin non torno? Lasso, la notte e il giorno Mi vo struggendo; e pur l'ingorda vog Per tuttociò non sbramo; Nè dal cor levo la tenace spene. Così tra due mi tene Amor, che da l'un lato morte chiamo; Da l'altro cerco d'acquetar la doglia; Se d'ogni ben mi spoglia La siamma che mi rode nervi e polpe, Nè so chi, lasso, del mio mal ne incol

# DI GIUSTO DE CONTI. 181

uta volpe che svegliò per forza topo che dormiva, ando vi penso a lagrimar mi sforza. a Siringa a l'infiamata riva ve la canna nacque e fece i fioti, chi convien che in mille carte scriva. che al mondo ancor Certaldo onòri, h maladetto sia quando mostrasti le arte nel trattar de nostri amori. iù mia pena, lasso, tu informasti alunque dopo te nel mondo nacque or che di Guiscardo tu tfattasti. la mia speranza, e poscia tacque dendo dentro come il core ardea l bel messer che a lei cotanto piacque. leggendo tutta si struggea, faville d'amor nel volto accesa, sorridendo l'occhio li porgea. credette il topo avetla presa, si accorgeva che a sì poca forza, parer mio, troppo alta era la impresa. ita volpe che svegliò per forzi topo che dormiva, ando vi penso, a lagrimar mi sforza, lchè da gli occhi un fonte mi deriva. nel petto mio già viva viva, tosa e schiva starsi la mia donna,

Come ferma colonna in loco posta; Ed or posso ha in obblio, come a sua posta Son posto in croce e tormentato a totto, Nè spero mai confortà, Nè trovar porto in tanta mia tempesta. Questa Sirena al suo cantar mi resta Fin che mi mostra l'onda che mi fonda Non sento chi risponda Al mio gridar, che par già mi consume L'altero e dolce lume De gli occhj che mi fur governo e vela= Fortuna, isdegno, e gelosia mi cela. Rotta è la tela che con tanto affanno Già più d'un anno avea piangendo ordis Compita è la mia trama in sul fiorire. Chi mi tivela come andò l'inganno, Che tanto danno a lagrimar m'invita, Sì che di vita l'alma vuol partire? Non puote più soffrire, Che quella per chi ancora ella respira, Ver me si è volta in ita; Ond' io di e notte piango, e non mi sun Perchè mia vita tosto venga manco. Ha manco il manco: e forse, chi sa ? il ritt E così mancò lui, tal guerra famme. Doh, cieco amore, or non l'hai tu a dispit? Io fuggirò in Egitto,

# DI GIUSTO DE CONTI. 183

Perchè il tuo sguardo, ingrata, non m' infiamme, Poscia che qui riposo mi è interditto. L ne è già scritto, sì che mille carte Ne ingombra il fiero inchiostro De la mia pura fede. Il sempre sospirare e il pianger nostro Rimbomba in tante parte, In quante il sol ne scalda e il ciel si vede. Ne te an mosso a mercede Nè miei lamenti nè miei giusti prieghi; Anzi a colui ti pieghi A cui più manca quel che più si chiede. Chi l'ha veduto il crede, Se io dico il vero, deh perchè mel nieghi? stolto, se preghi il sordo; Non ha ricordo de le sue impromesse Giurate e spesse che già lei ti fè; E che mi vale? il mio voler sì ingordo Non vole accordo che ragion mi fesse; Ma spesse volte duolme di sua fe. Di ciò ne incolpe te, Amore amaro, e quella falsa vista, Che nel pensier mi attrista Col fuggir che or mi fan gli occhi sereni, Con la qual forza come vuoi mi meni. Niccolo, vieni, or chi fia chi m'intenda? Comprenda mia ragion colui a chi tocca,

Che scocca la balestra senza legge, Corregge il servo, e regge il sire, e mena Venda la donna, e l'uom prenda la roc Sciocca e sinistra cosa a chiunque legge: Ei par che mi dilegge Messer quando vaghegge allor per caso, Il giorno che di fresco lui sia raso. La Mosca che mi vola intorno al naso Non altramente da mattina a terza, Che quando il sole è già presso a l'occaso Con altro creda, che con debil ferza Lei minacciando quindi scacciarò. Mira che a guisa d'asinello scherza. Così noi avrem pace, e poi farò Del guardo traditor crudel vendetta, Che quel che in cor non era mi mostrò. Ahi falsa, intendi, io dico a te, aspetta. Vedi che volan l'ore e gli momenti, E come il tempo al trapassar si affretta. Apollo non avrà d'intorno venti Volte trascorso tutto in giro il mondo, Che d'esser viva convertà ti penti; Io parlo chiaro, e non mi ti nascondo.

# for dividuals de design du de de de design de de de de de de de de

#### CAPITOLO IV.

DE con l'ale amorose del pensiero A volo alzar si può nostro intelletto Tanto, che io vada immaginando il vero, mor, il tempo, e il mio vago concerto Acceso in fiamma di novel disire, Che mi sgombrava ogni voler del petto, n giorno avean rivolto al mio martire Ogni mio senso già sviato altronde Per veder la cagion del mio languire. il dolce immaginar che mi confonde, Avea ritratta la mia stanca mente Da quei begli occhi e da le trecce bionde. ià sentia sollevar sì dolcemente L'anima grave, e l'affannato velo Che or mi fa lieto nel pensier sovente: carco d' un suave e caldo gelo, Non so se falso sogno ovvero obblio Mi scorse e spinse infino al terzo cielo. vi così condotto da disio, Mirai le stelle erranti ad una ad una, Che son principio del mio stato rio.

Mirai con loro il corso de la luna, E-vidi perchè il mondo chiama a totto La sorte iniqua, e ceca la fortuna. Poi rassembrava lor viaggio torto Al vago giro del fatal mio sole, Che dentro volve gli occhi che m'an motto, Suo chiato viso e sue sante parole Col sospirar de l'anima gentile, A l'armonia che lì sentir si sole. Il senno la beltade e l'atto umíle Ha le virtuti in quel bel cielo sparse, Ove non si creò mai pensier vile. Pensando a gli altri effetti, ancor mi parse Che avesse più che loro in me possanza La vista che in un punto il mio cor arse. E rimembrando mia dolce speranza, Mentre che il pensier dentro più forte ergo, Sì come egli il pareggia, e come avanza, Rivolgo gli occhi al glorioso albergo, Al loco avventuroso ove oggi vive Lei per chi piango e sempre carte vergo, Fra i dolci colli e l'onorate rive Dov'è colei che avrà mia vita in mano Finchè del suo spirar morte la prive. Era in quell'ora il viso più che umano Rivolto suso al ciel, dov'è il sol degno, E gli occhj che mi struggon di lontano.

Non so se il riso o suo leggiadro sdegno, Non so se il lume allor che il cor mi 'nfiamma, Avea di fuoco l'universo pregno. Non era al parer mio rimasa dramma In cielo in terra in mare ne l'abisso, Che non ardesse d'amorosa fiamma. To non era possente a mirar fisso Di lungi pur la vista di colei, Perchè gran tempo in ghiaccio in foco ho visso: Così abbagliava in fra gli sensi miei Quel bel raggio seren del viso adorno, Che per seguirlo libertà perdei. Ma ben vedeva il mondo d'ogni intorno Arder già tutto, e le mortal' faville Nas cer nel mezzo del suo bel soggiotno; E le serene luci sue tranquille Sole cagion de la mia grave doglia, Perchè convien piangendo io mi distille, Sapea ben come cangia ogni mia voglia, Se volge il lume tra il bel nero e il bianco Colei che d'ogni ben mia vita spoglia. Ed io sentiva a poco venir manco Il mio debil valore; e di paura Tremare il freddo cor nel lato manco. E l'alma sbigottita per l'arsura Sul sangue che bollia già ne le vene, Chiamar soccorso a lei che non ha cura.

Lasso me, non potria parlando, bene Ridire il modo la stagione e l'ora Nè la cagion di sì leggiadre pene. Mentre che ardendo Roma struggea allota, Ecco più chiará vista omai rappella In parte, ove il pensier più s'innamota. Vedeami 'nnanzi l'amorosa stella Che amar m'insegna con suoi rai possenti, A sì gran torto contra me rubella. I lumi a noi nemici eran già spenti Per tutto il mondo, e li crudeli aspetti, Saturno e Marte, e li contrari venti. Le stelle più felici e i cari effetti Vedeansi insieme tutte in se raccolte In luoghi signorili alti ed eletti. E sì benignamente eran rivolte Al sacto loco di che pria parlai, Che spiegar nol potrian parole sciolte. Scendea da i santi e benedetti rai Tal dal ciel pioggia in su l'amate trezze, Che non fia stella che'l pareggi mai. Ed una nube carca di bellezze L'arco d'intorno avea tutto ripieno Di gioja d'onestate e di vaghezze. Mirando il ciel sì lieto e sì sereno. E l'altre stelle volte nel bel viso Che già il foco mortal m'accese in seno;

Ripien di maraviglia, in paradiso Credeva esser portato innanzi morte, O spirto errante dal corpo diviso. E volea dire: ahi dispietara sorte! Il ciel di quei begli occhi or si fa festa Che io scelsi per miei segni e fide scorte; E me fta l'onde e la maggior tempesta Mia guida lascia, ove mi spinge amore. Onde è pronto il mio fine. Ma non piuttosto tal pensiero al core Giunse, ch'io mi rivolsi a l'altra parte, Là dove a se mi trasse un nuovo errore. Io vidi con questi occhi ivi in disparte La immagine gentil, la bella idea Donde il mio cor dal ciel colse tanta arte. Mentre che più da presso io me facea, Lo esempio la figura e la bella ombra Già viva viva tutta mi parea. Così giuso nel mondo il cor m'imgombra Quella pietà che schiva talor move Tra il lume e il fronte che mia vista adombra. Così simil bontà da gli occhi piove Giù nel ben mento il fronte pellegrino, Così si adorna di vaghezze nove. Or qui conobbi quanto può destino, Quanto natura e il cielo, e quanto possa L'ingegno sol senza voler divino:

Conobbi la cagion donde è sol mossa

La guerra che mi strugge e arde sempte
Col foco che mi è acceso in mezzo l'ossa:

Conobbi perché a si diverse tempte

Amor governe la mia frale vita,

E perchè de l'angoscia non si stempre.

E perché de l'angoscia non si stempre Era la mia virtu vinta e smarrita

Già 'nnanzi l' alto obbietto e il bel sembiante.
Che solo è adorno di beltà infinita.

Vedea le mie suavi luci sante

Non sfavillar, ma chiuse ne la stampa, E il viso ornato di bellezze tante.

E il chiaro impallidir d'una tal vampa
Biancarlo tutto, e l'onorato fronte
Che ogni core addolcisce e il mio divampa.

Le ciglia avventurose a gli occhi gionte, Che gira e volge amor con sua man sola, Porto di mia salute, albergo e fonte.

Le chiome sciolte intorno a quella gola
Onde vien quel parlare umano e tatdo
Che l'anima ascoltando e il cor m' invols.

Mentre che il duolo mio fiso riguardo, Veder mi parve d'un leggiadro nembo Coperte ambe le luci ond' io tanto ardo.

E sopra il fortunato e bel suo grembo La bianca Man di perle star distesa, E ricoperta di amoroso lembo. Questa è la Man da chi fu l'alma presa, E fece il laccio di che amor l'annoda. E tienla in croce, e mai non fece offesa. Questa è la bella Man che il cor m'inchioda Soavemente sl, che il sento appena: Questa è la Man che tutto il mondo loda. Questa è la bella Man che al fin mi mena; E vaneggiando in parte l'alma induce Dove è sol pianto doglia angoscia e pena. luesta è la Man ch' è la mia cara luce Che io vidi in l'alto esempio immaginato: Questa è la Man che a morte mi conduce. uesta è la bella Man che il manco lato Mi aperse, e piantovvi entro il mal volete, Perchè convien ch'io pera in questo stato: 'l stare in se raccolta, e il bel tacere, E questo a tempo, e il riso mansueto, Ne lice ne conviensi a me vedere. l mirar vago e fiso, e il volger lieto, Non per destin, ma per arte si acquista, L'andar soave e l'atto umile e queto. on vi era il duol che la bella alma attrista, Nè il sospirar che par già mi consume, Nè il lampeggiar de la soperchia vista; in gli occhi che m'anno arso e spento il lume, Il lume, che m'abbaglia, non m'invia, Spento era nel sembiante ogni costume.

# 192 LA BELLA MAN. DI GIU. DE CONTI.

Suo senno suo valor sua leggiadria, Nè quel nè l'altro orgoglio vi è dipinto Che m'ha ingannato con sembianza pia. Eta già il sole a l'orizzonte spinto, Tratto per forza al fondo de la spera, E l'aer nostro d'ombra era già tinto. E la nemica mia già rivolta era A vagheggiar se stessa e sua beltade, E infino a terza avea la vista altera. Dico di lei che adorna nostra etade, E sola infiora il mondo che nol merta, In cui s'osserva il pregio di beltade, Sì che di doppia notte era coperta La terra, allor che il santo raggio volse, Che volto insù facea mia vista incerta. Non so che la memoria qui mi tolse, Ch'io non so ben ridir se più soffersi, Nè so se il mio pensiere ivi più accolse. E qui fuggendo il sonno gli occhi apersi.

Il fine della Bella Mano.



Ella ha perdute la sua Beatrice,

# DANTE ALIGHIERI.

# CANZONE.

TLi occhi dolenti per pietà del core no di lagrimar sofferta pena, che per vinti son rimasi omai. a s'io voglio sfogar il dolore e a poco a poco a la morte mi mena, nviemmi di parlar traendo guai. perchè mi ricorda ch'io parlai la mia donna mentre che vivía, nne gentili, volentier con vui,



Lirici antichi.

N

Non vo' parlare altrui, Se non a cor gentil che in donna sia, E dicerò di lei piangendo pui Che se n'è ita al ciel subitamente, Ed ha lasciato amor meco dolente.

Ita n'è Beatrice in alto cielo,
Nel reame ove gli angeli anno pace,
E sta con loro, e voi, donne, ha lascia
Non la ci tolse qualità di gelo
Nè di calor, sì come l'altre face:
Ma solo fu sua gran benignitate,
Che luce de la sua umilitate:
Passò li cieli con tanta virtute,
Che fè meravigliar l'eterno sire;
Sì che dolce desire
Lo giunse di chiamar tanta salate;
E fella di qua giù a se venire,
Perchè vedea ch'esta vita nojosa
Non era degna di sì gentil cosa.

Partissi de la sua bella persona Piena di grazia l'anima gentile, Ed essi gloriosa in loco degno. Chi non la piange quando ne ragiona, Core ha di pietra sì malvagio e vile, Ch'entrare non vi può spirto benegno: Non è di cor villan sì alto ingegno, e possa immaginar di lei alquanto, petò non gli vien di pianger voglia: l vien tristizia e doglia sospirar e di morir di pianto, d'ogni consolar l'anima spoglia, ni vede nel pensiero alcuna volta nal ella fu, e come ella n'è tolta.

Donanmi angoscia li sospiri forte,
uando il pensiero ne la mente grave
ii reca quella che m'ha il cor diviso;
spesse fiate pensando a la morte
le ne viene un desio tanto soave,
he mi tramuta lo color nel viso:
uando l'immaginar ani vien ben fiso,
iugnemi tanta pena d'ogni parte,
n'io mi riscuoto per dolor ch'io sento;
sl fatto divento,
he da le genti vergogna mi parte;
oscia piangendo sol nel mio lamento
hiamo Beatrice, e dico? or sei tu morta?
mentre ch'io la chiamo, mi conforta.

Pianger di doglia e sospirar d'angoscia li strugge il core ovunque sol mi trøvo, che ne increscerebbe a chi'l vedesse: quale è stata la mia vita poscia he la mia donna andò nel secol novo,

#### 196 POESII

Lingua non è che dicer lo sapesse; E però, donne mie, perch' io volesse, Non vi saprei ben dicer quel ch' io sone Sì mi fa travagliar l'acerba vita La quale è sì invilita, Ch' ogni uomo par mi dica, Io t'abbane Vedendo la mia labbia tramortita: Ma qual ch' io sia, la mia donna sel ve Ed io ne spero ancor da lei mercede.

Pietosa mia canzone, or va piangendo, E ritrova le donne e le donzelle A cui le tue sorelle Erano usate di portar letizia, E tu che sei figliuola di tristizia Vattene sconsolata a star con elle.



<u></u>

#### SONETTO.

Eh pellegrini, che pensosi andate orse di cosa che non v'è presente, enite voi di si lontana gente, come a la vista voi ne dimostrate?

non piangete, quando voi passate et lo suo mezzo a la città dolente, come quelle persone che niente ar che intendesser la sua gravitate?

roi restate per volerlo udire, erto lo core ne'sospir' mi dice he lagrimando n'uscirete pui;

ha perduto la sua Beatrice, le parole ch'uom di lei può dire, unno virstà di far pianger altrui.

#### SONETTO INEDITO

Uando la notte abbraccia con fosch' La terra, e'l dì dà volta e si nascond In cielo in mare in boschi e fra le fro Si posa e sotto tetto ogni animale:

Perchè'l sonno il pensier mette in non an Che per le membra si distende e'nfond Fin che l'autora con sue trecce bionde Reneva le fatiche diurnale.

Io misero mi trovo fuor di schiera, Che'l sospirar nimico a la quiete Mi tien aperti gli occhi, e desto il ce

E come uccello avviluppato in rete, Quanto più cerce di fuggir maniera, Più mi trovo intricato e pien d'errore. **◆\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*** 

#### GUITTONE D'AREZZO.

# SONETTO.

Donna del cielo, gloriosa madre Del buon Gesù, la cui sacrata morte Per liberarci da le infernal' porte Tolse l'error del primo nostro padre;

Aisguarda amor con saette aspre e quadre A qual strazio n'adduce ed a qual sorte; Madre pietosa, a noi cara consorte, Ritranne dal seguir sue turbe e squadre.

Infondi in me di quel divino amore Che tira l'alma nostra al primo loco, Sì ch'io disciolga l'amoroso nodo.

Cotal rimedio ha questo aspro furore,
Tal'acqua suole spegner questo fuoco,
Come d'asse si trae chiodo con chiodo.

#### SONETTO

Uanto più mi distrugge il mio pensice, Che la durezza altrui produsse al mondo, Tanto ognor, lasso, in lui più mi profondo, E col fuggir de la speranza spero.

Io parlo meco, e riconosco in vero
Che mancherò sotto sì grave pondo;
Ma'l mio fermo desio tant'è giocondo,
Ch'io bramo e seguo la cagion ch'io pero.

Ben forse alcun verrà dopo qualch' anno, Il qual leggendo i miei sospiri in rima Si dolerà de la mia dura sorte.

E chi sa che colei ch' or non mi stima, Visto con il mio mal giunto il suo danao, Non deggia lagrimar de la mia morte?

### UIDO CAVALCANTI.

SONETTO.

Na giovine donna di Tolosa lla e gentil, d'onesta leggiadria, nto è diritta e somigliante cosa 'suoi begli occhj de la donna mia,

na fatto dentro al cor desiderosa nnima in guisa, che da lui si svia, vanne a lei; ma tanto è paurosa, non le dice di qual donna sia.

a la mira nel suo dolce sguardo lo qual face tallegrar amore, chè v'è dentro la sua donna dritta.

orna piena di sospir nel core, ita a morte d'un tagliente dardo : questa donna nel partir le gitta.



# SONETTO.

MIlle dubbj in un di, mille querele Al tribunal de l'alta imperatrice Amor contra me forma irato, e dice: Giudica chi di noi sia più fedele.

Questi solo per me spiega le vele Di fama al mondo, ove saria infelice; Anzi d'ogni mio mal sei la radice, Dico, e provai già di tuo dolce il fels.

Ed egli: ahi falso servo fuggitivo, È questo il merto che mi rendi, ingrato, Dandoti una a cui'n terra egual non ens?

Che val, seguo, se tosto me n'hai privo?

Io no, risponde; ed ella: a sì gran piat

Convien più tempo a dar sentenza vera.

<del>^</del>

## ORTENSIA DI GUGLIELMO.

#### SONETTO.

Orrei talor de l'intelletto mio
Tanto sovra me stessa alzar le penne,
Che potessi veder quanto sostenne
Per amor nostro il gran Figliuol di Dio;

Come pieno di zelo ardente e pio Send'egli offeso a chieder pace venne: Come e qual fren con noi tanto lo tenne, E come su la croce alfin morío.

Ma vinta alfin da la grandezza immensa De l'audace desio ripiego l'ali, E dico; o grande amor, chi ti comprende?

Quanto ti seguo più, tanto più sali, Ti fai maggior, quanto più in re si pensa; Te intende sol chi sa che non t'intende. and the sale of the sale of

# SONETTO.

Ecco, Signor, la greggia tua d'intorno
Cinta di lupi a divorarla intenti:
Ecco tutti gli onor' d'Italia spenti,
Poichè fa altrove il gran pastor soggiorio.

Deh quando fia quell'aspettato giorno, Ch' ei venga per levar tanti lamenti A riveder gli abbandonati armenti; Ch' attendon sospirando il suo ritorno?

Movil tu, Signor mio pietoso e sacro, Ch'altri non è che il suo bisogna intenda Meglio, o più veggia il suo dolore atroee-

E prego sol che quello amor ti accenda, Qual per farli un celeste almo lavacro Versar ti fece il proprio sangue in croce.



Ma sol la povertà m'apre le braccia.

# FAZIO DEGLI UBERTI.

# CANZONE.

Asso, che quando immaginando vegno il forte e crudel punto dov'io nacqui, e quanto più dispiacqui questa dispietata di fortuna, per la doglia crudel che al cor sostegno di lagrime convien che gli occhi adacqui, che'il viso ne sciacqui, ch' ogni duolo e sospiro al cuor s' aduna; come farò io, quando in parte alcuna von trovo cosa che ajutar mi possa,

# of Poesiz

E quanto più mi levo, più giù caggio? Non soi ma tal viaggio Consumato ave sì ogni mia possa, Ch'io po chiamando morte con diletto, Sì m'è venuta la vita in dispetto.

I' chiamo i' prego i' lusingo la morte,
Come divota cara e dolce amica,
Che non mi sia nemica,
Ma vegna a me come a sua propria cosa;
Ed ella mi tien chiuse le sue porte,
E sdegnosa ver me par ch'ella dica:
Tu perdi la fatica,
Ch'io non son qui per dare a' tuoi par' posa:
Questa tua vita cotanto angosciosa
Di sopra data ti è, se'l ver discerno;
E però il colpo mio non ti distrugge.
Così mi trovo in ugge
A' cieli al mondo a l'acqua ed a l'inferno,
Ed ogni cosa ch'ha poder mi scaccia;
Ma sol la povertà m'apre le braccia.

Come dal corpo di mia madre usci'io, Così la povertà mi fu da lato, E disse: t'è fatato, Ch'io non mi veggia mai da te partire; E s'tu volessi dir come'l so io: Donne che v'eran me l'anno contato, più manifestato
è per le prove, s'io non vo'mentire.

sso, che più non posso sofferire;
rò bestemmio in prima la natura
la fortuna con chi n'ha potere
i farmi sì dolere;
tocchi a chi si vuol, ch'io non ho cura;
he tanto è'l mio dolore e la mia rabbia,
he io non posso aver peggio ch'io m'abbia.

Però ch' io sono a tal punto condotto, h'io non conosco quasi ov'io mi sia; vado per la via, om' uom ch'è tutto fuor d'intendimento; lè io altrui nè altri a me fa motto, : non alcun che quasi come io stia; iù son cacciato via, he se di vita fossi struggimento. hi lasso me, che così vil divento, he morte sola al mio rimedio cheggio: cuore il corpo e la voce mi trema; ho paura e tema i tutte quelle cose che io veggio; la ancor peggio m'indivina il core, se senza fine sarà il mio dolore.

Mille fiate il di fra me ragiono: eh che pure fo io, che non m'uccido?

Perchè me non divido Da questo mondo peggiot che 'l veleno? E riguardando il tenebroso suono, To non ardisco a far di me 'micido: Piango, lamento, e strido, E com'uom tormentato così peno: Ma quel di ch'io verrò piuttosto meno Si è, ch' io odo mormorar la gente, Che mi sta più che ben, se io ho male; E ch'è gente cotale, Che se fortuna ben ponesse mente In meritargli quel che sanno fare, E' non avrebbon pan da manicare.

Canzon, io non so a cui io mi ti scrivi; Ch' io non credo che viva Al mondo uom tormentato com'io sono; E però t'abbandono, E vanne ove tu vuoi, che più ti piace: Che certo son ch'io non avrò più pace .

#### CHIONNE TORRIGIANI.

SONETTO.

soletto, ma non di pensieri, surando spesso una campagna, gio i prati i colli e la montagna, to d'un bel verde ogni sentieri.

uccei cantar sì volentieri dolce stagion che gli accompagna: animali a l'amorosa ragna schian lieti, i mansueti e i ferì.

me, lasso, è la stagion fuggità, del lume di quegli occhi belli, rerde tiene in me il dolce desio.

amore a lagrimar m'invita brando 'l viso e'suoi biondi capelli, fortuna m'asconde e'l destin mio.

irici antichi.



# GIUSTINA LIEVI PEROTTA.

#### SONETTO.

O vorrei pur drizzar queste mie piume Colà, signor, dove il desio m'invita, E dopo morte rimanere in vira Col chiaro di virtute incliro lume,

Ma il volgo inerte che dal rio costume Vinto, ha d'ogni suo ben la via smarriti Come degna di biasmo ognor m'addita, Ch'ir tenti d'Elicona al santo fiune.

A l'ago al fuso, più che al lauro o al mino.
Come che qui non sia la gloria mila,
Vuol sempre ch'abbia questa mente inters.

Dimmi tu omai, che per più dritta via A Parnaso ten vai, nobile spirto, Dovsò danque lassar sì degna impresa? • •

# IVIA DEL CHIAVELLO.

# SONETTO.

V Eggio di sangue uman tutte le strade D'Italia piene, il qual per tutte corre; E disdegnoso e reo Marte discorre Lanze porgendo ognor, saette e spade;

rundi convien che in lungo esilio vade Fuggendo Astrea con le compagne a porre L'albergo, onde al gran mal nulla soccorre; E l'onor prisco e l'ornamento cade.

t se desio di vera gloria accende L'italico valor, rivolga l'arme Contra colui che I Cristianesmo sface.

stra se stesso ognun più tosto s'arme; Perchè quel Dio che in su la croce pende, Pio di guerra non è, ma Dio di pace.



٠...

Gridan fuggendo di paura piene , L'a ècco che una folta pioggia viene .



Ugolino Ubaldini, o Franco Saccherii.

# CACCIA,

Passando con pensier per un boschetto;
Donne per quello givan fior cogliendo,
Con diletto, co'quel, co'quel dicendo;
Eccolo, eccol; che è? è fiordaliso.
Va là per le viole;
Più colà per le rose, cole, cole
Vaghe amorose.
O me, che'l prun mi punge.
Quell'altra, me v'aggiunge:

', u', ò, ch'è quel che salta? n grillo, un grillo. enite qua, correte, amponzoli cogliete : non son'essi. L. son: colei o colei 'ien qua, vien qua per funghi, un micolino, 'iù colà, più colà per sermollino. Noi starem troppo, che 'l tempo si turba: le' che balena e tuona, i m' indovino che vespero suona. ≥aurosa, non è egli ancor nona, E vedi ed odi l'usignuol che canta, Più bel ve, più bel ve, lo sento e non so che; E dov'è, e dov'è? En quel cespuglio. Ognuna qui picchia, tocca, e ritocca. Mentre lo busso cresce Una gran serpe n'esce. O me trista! o me lassa! o me! o me! Gridan fuggendo di paura piene, Ed ecco che una folta pioggia viene. Timidetta quell'una e l'altra urtando, Stridendo, la divanza via fuggendo, E gridando, qual sdrucciola, qual cade. Per caso l'una appone lo ginocchio

Li ve seggea lo frettoloso piede,

#### 214 Porsin

E la mano e le veste;
Quella di fango lorda ne diviene,
Quelle di più calpeste;
Ciò ch'an colto ir si lassa,
Nè più s'apprezza, e per bosco si spande
De'fiori a terra vanno le ghirlande,
Nè si sdimette pure unquanco il corso.
In cotal fuga a repetute note
Tiensi beata chi più correr puote.
Sì fiso stetti il di ch'io le mirai,
Ch'io non m'avvidi e tutto mi bagnai.



# MARIOTTO DAVANZATI.

# SONETTO.

L fiero sguardo, e il non dovuto sdegno Che madonna per me più volte ha usate, Son cagion che sì spesso in questo lato Con voi, Adriadi, Fauni, a pianger vegno.

Voi che vedete il mio esiglio indegno, Ed a che morte amor m'ha condannato, Fatel sentire a chi cagion n'è stato Per Eco abitator del vostro regno.

Fate che le discopra il pianto e'l foco, Gl' infiniti sospiri, e il crudo scempio, Ch' avria forza di far pietoso Silla.

E benche in lei pietà non abbia loco, Forse che nel suo cor, gelato tempio, S'accenderà d'amor qualche favilla. -

# BERNARDO PULCI.



#### SONETTO.

SE viva e morta io ti dovea far guerra, Vinti d'un foco e d'un pudico strale, Poi ch'è dato al mio vol sì corte l'ale, Duolmi se per tuo mal discesi in terra.

Ma se fato o destin che mai non erra Vuol che per morte io sia fatta immortale, Se venerasti già cosa mortale, Qual di me invidia in te si chiude e serra!

Vinci tanto furor che ti trasporta,
Sì che il pianto non giunga più nel cielo
A turbar chi ti fu sempre diletta.

Che piangi tu colei che non è motta, Ma viva sciolta dal terrestre velo Sol di te pensa, e qui nel ciel t'aspetta!

#### RANCESCO ACCOLTI.

# SONETTO.

JRaziosa gentile anima lieta, Che fai fede tra noi quanto sien belle L'alte forme celesti, onde le stelle Prendon dal corso suo principio e meta;

eh se vostra onestà dir non vi vieta Quel che spesso con voi amor favelle, Ditemi se l'aurate sue quadrelle Muove forza di stelle o di pianeta.

due cuori amorosi insieme aggiunge Per virtù somigliante che s'infonde Dal ciel, che i primi effetti in noi commova;

se pur per natura amor risponde Generalmente a chi sua fiamma punge, Sì ch' a simil desio l'amato muove.

# MALATESTA DE MALATESTI. SONETTO.

Inchè'l spirto gentil soavemente
Movea le vaghe membra ove natura
Pose per adornarle ogni sua cura
Con tanta gravità sì dolcemente;

Senza riparo ogni uom volgea la mente E gli occhi a quell'angelica figura, Posponendo ragion senno o misura, Che fa l'uom singolar da l'altra gents.

Che ne matura età ne parca vita, Ne fredda stella aver potea valore, Ch'ogni cor sano era ferito al varco.

Ma poiché morte l'ha da noi partita, Ben può permetter Giove omai ch'amore Spezzi il turcasso il stral la coeda e l'amore

# I due Buonaccorsi da Montemagno.

# SONETTO.



Per chieder con desio dolce mercede
D'ogni antico mortal commesso errore;

Quando colei che'n compagnia d'amore Sola scolpita in mezzo al cor mi siede, Apparve a gli occhj miei, che per lor fede Degna mi parve di celeste onore.

Quivi mi stringea 'l cor un umil pianto, Qui la salute de beati regni, Qui risplendea mia mattutina stella:

A lei mi volsi, e se il Maestro santo Sì leggiadra la fece, or non si sdegni Ch'io rimitassi allor cosa sì bella.

Io piango, e'l pianger m'è si dolce e cato, Che di lagrime il cor nutrico e pasco, E mille volte il di moro e rinasco, Diletto ad altri, a me stesso discaro.

Fatto m'e l'amar dolce e'l dolce amaro, È'l viver lieto, dispettoso e lasco: Or vado or seggo or mi rilevo or casco, È come vive'l cor senz'alma imparo.

E fuggo il giorno, e sto le notti a l'ombra; Di fortuna e d'amor meco mi doglio, Anzi di me che del mio ben mi privo.

Libertà fuggo, ed un pensier m'ingombra Che mi fa pur voler quel ch'io non voglio; Quest'è'l mio stato, in cui morto ancor vivo.

Non mai più bella luce o più bel sole Del viso di costei nel mondo nacque; Ne 'n valle ombrosa erranti e gelid'acque Bagnar più fresche e candide viole.

Ne quando l'età verde aprir si vuole; Rosa mai tal sovra un bel lito giacque; Ne mai suono amoroso al mio cor piacque Simile a l'onorate sue parole.

Dal bel guardo vezzoso par che fiocchi Di dolce pioggia un rugiadoso nembo, Che le misere piaghe mie rinfresca.

Amor s' è posto in mezzo a suoi begli occhi, E l'afflitto mio cor si tiene in grembo, Troppo ardente favilla a sì poca esca.

Reschi fior' dolci, e violette, dove Spiran Euri d'amor, Zefiri lieti; Belli alti vaghi e gentili laureti, Dove un bel nembo rugiadoso piove;

Cara leggiadra selva, ond'amor move
Mio cuor ne gli alti suoi pensier' segreti;
Rivi erranti puliti ombrosi e cheti,
Possenti a far di sete accender Giove;

Quanto mirabilmente il vivet mio Trasformato s'è in voi in nuova sorte Data dal di de le mie prime fasce!

Qui vivo a l'ombra onde fuggir m'è motte; Qui dolce aura d'amor quant'i desio Sol mi'nutrica, m'alimenta e passe. -----

#### SONETTO.

Oich' a quest' occhi il genril lume piacque Senza'l qual cieco al mondo ancor sarei, Vissuto son fin qui de' danni mici Cantando, nè mai poi mia lingua tacque.

Dime, quanti arbuscei, quante dolci acque, Quanti monti anno udito i versi miei! È tu, sacro terren, saper tel dei, Sacro terren, dove mia donna nacque!

la se mai per cantar le labbra apersi, Or ne'versi d'amor piango e sospiro, Lontan vivendo dal mio vivo sole;

mentre gli occhi al bel paese giro Dove i colpi d'amor primi soffersi, Il cor s'adira, e star meço non vuole.

Aventuroso dì, che col secondo
Favor de la divina alma bontade
Producesti l'esempio di beltade
Che di tanta eccellenza adorna il monde;

Sempre onorato, a me sempre giocondo and Verrai, sia pur in qual si voglia etades

Tal giogo nacque a la mia libertade

E sì soave, ch'io non sento il pondo el

In te ne fu dal ciel mandato in tegrad or is L'albergo di virtù con tal valore, Ch'ogni cosa terrestre a lui s'inchina.

In te fuggi del mondo invidia e guerra. A E 'l sol più che mai lieto apparse fueras Perchè nascer dovea cosa divina.

<sup>for t</sup>o deducted and and and and and an design of a period of a

# SONETTO.

Li occhj soavi al cui governo amore Commise i miei pensieri e 'l viver mio, Che già col raggio lor benigno e pio Mi faceano soave ogni dolore;

ostro e le perle che con tant'odore Movean leggiadre parolette, ond'io Trovai conforto al mio duolo aspro e rio, Ov'io solea gioir con tanto ardore,

i sono or lungi; e nel cammino amaro Fu sol conforto a la mia stanca vita La rimembranza de la vostra fede.

ima pellegrina, ogni altra aita È nulla a me, se non l'esservi caro ; Nè saprei domandarvi altra mercedo.

Lirici antichi.

# SQNETTO.

Quando il piacer del desiato bene Spesso ne la memoria mi rinfresca, Torna talor a ricercar de l'esca Sì dolce onde mi prese, or mi ritiene.

Seco mi tira; e come avanti viene
A be' vostr' occhj, tanto si rinvesca
L' anima in quel gioir, ch' io temo ch'es
Di me qual prigionier fuor di catene.

Però seguendo il natural costume

Di cercar vita, a voi, donna, mi volgo

Ma trovo stato poi peggior che motte.

Onde tardo pentito mi raccolgo; Ne aver potrei più graziosa sorte, Che di morir dayanti a si bel lume.

En mille volte il di raccolgo al core Ogni mio spirto, e fo nuovo consiglio Di non più amare, e mostro il gran periglio Ove mi scorge il conosciuto amore.

con viva ragion per lo migliore Sando quel laccio, e con severo ciglio Per libertà si cara l'arme piglio, Ribellandomi in tutto al mio signore.

a poi s'avvien che un cenno, una sol vista Di poi si scopra, subito ha tal forza, Che a mal mio grado poi mi riconquista.

Per vendetta la prigion tinforza, E stringe il nodo sì, che l'alma trista Per men duol sace, e ben servir mi sforza.

Pel grave incendio de l'incauto figlio

Vidi passar con lagrimoso ciglio

La donna che da te tuo cot divide,

E perchè lagrimosa? altri ne ride, Quand'esce fuor di pena e di periglio; È tu che d'amor lasci 'l crudo artiglio; Stolta, non sai come tua sorte artide,

Io 'l dissi, Antonio, ed ella non risposs; Ma dal cupo del cor tratto un sospim; Più turbò l'onda, e ratta dileguossi.

Aspettava hen io che l'amorose

Labbra s'apprisser; ma per tuo martire;

Un si breve contento anco negossi.

-----

# E ONELLO ESTENSE.

#### SONETTO.



A Amor en ha fatto cieco, e non ha tante Di carità, che mi conduca in via; Mi lassa per dispetto in mia balfa, E dice: or va tu che presumi tanto.

d io perchè mi sento in forze alquanto, E stimo di trovar chi man mi dia, Vado, ma poi non so dove mi sia, Tal che mi fermo dritto su d'un canto.

Mi mostra per disprezzo e mi ostenta, E mi va canzonando in alto metro.

le I dice tanto pian; ch'io non lo senta; Ed io zispondo così barbottando: Mostrami almen la via che torna indietro.

BAtte il cavallo su la balza alpina, E scaturir fa d'Elicona fonte, Dove chi le man bagna e chi la front Seconde che più onore o amor lo inchi

- Anch' in m'accosto spesso a la divina Acqua paodigiosa di quel monte; Amor ne ride, che 'l sta lì con pront Le sue saette in forma pellegrina.
- E mentre il labbro a ber s' avanza e stesi Ello con il velen de la puntura Macula l'onda e velenosa rende...
- Sì che quell'acqua che di sua natura Rinfrescar mi dovrebbe, più s'accende, E più che bagno, più cresce l'arsura.



Dove la quancia tonda ? Dove la chioma bionda s

# ANDREA DE BESSO.

# CANZONE.

Risorga da le tomba avara viorda putrida tua salma, o donna cruda, che di spirto nuda cieca e muta e sorda vermi dai pastura; da la prima altura fiera morte scossa tuo letto una fossa; tte, continua notte

Ti divora ed inghiotte, E la puzza ti smembra Le sì pastose membra.

E ti stai fitta fitta per dispetto.

Come animal immondo al faccio stretto.

Vedrai se origin di te mettra paura.

E fuggirà come garzon la sera

Da l'ombra funga e nera Che striscia per le mura; Vedrai se a la tua vose

Cedran l'alme pietose; Vedrai se al tuo invitare Alcun vorrà cascare;

Vedrai se seguiranti Le turbe de gli amanti,

E se il di porterai

Per dove passerai,
O pur se spargerai tenebre e lezzo;
Tal che a te stessa verrai in disprezzo.

E tornerai dentro l'immonde bolge Per minor pena de la tua baldanza.

La tua disonoranza

Allora in te si volge;

E grida: o sciaurata Che fosti sì sfrenata:

Quest' è il premio che torna

A chi tanto s'adorna, A chi nutre sue carne za qua giù guardarne, ve tutto se volve cenere ed in polve, dove non è requie o penitenza, o a quel di de l'ultima sentenza. Dov'è quel bianco seno d'alabastro 'ondoleggiava come al margin flutto? fango s'è ridutto. ve gli occhi lucenti e stelle risplendenti? i che son due caverne ve orror sol si scerne. ve il labbro sì bello e parea di pennello? ve la guancia tonda? ve la chioma bionda? dove simmetría di portamento? tto è smarrito come nebbia al vento. Non tel diss' io tante fiate e tante? mpo verrà che non sarai più bella, 10n parrai più quella, ion avrai più amante; ecco vedi il frutto ogni tuo antico fasto? i è che non sia guasto quel tuo corpo molle? 'è dove non bolle rerme e putridume

E puzza e succidume? Dimmi, cos' è cos' è che possa piue Far a' tuoi proci le figure suc? Dovevi altra merce chieder che amore; Chieder dovevi al cielo pentimento. Amor càs'è? un tormento. Amor cos' è s un dolore. E tu gonfia e superba, Ch'eri sol fiore ed erba Che languon nati appena; E te credevi piena Di balsamo immortale: Credevi d'aver l'ale Da volar su le nubi. E non eri che Anubi Adorato in Egitto oggi e domane In la sembianza di Molosso cane. Poco giovò ch' io ti dicessi : vanne, Vanne pentita a piè del confessoro. Digli; frate, io moro. Ne le rabbiose sanne De l'infernal dragone, Se tua pieta non pone Argine al mio fallire. Io vortei hen uscite; Ma sì mi tiene il laccio, Che per tirar ch'io faccio

Romper nol posso punto;

oramai consunto spirito e l'alma, e tu puoi solo mi per pietà fuoti di duolo. r sì che 'l morir non saria amaro, orte a'giusti è sonno, e non è morte. mai per sorte hi dorme? raro hi non s'allevi nni anche non brevi. esti ora in alto l stellato smalto, i ne la fossa i le tue ossa ide odorose gigli e le rose: lì poi de l'angelica tromba er verria l'alma a la tua tomba. on, vanne là dentro l'orrido centro; soi presto, e dille che non spera ni aspetta di pentirsi a sera.



<del>do do do d</del>e do do do do esta ababababababababababab

# ANTONIO CORNAZZANO.

# SONETTO.

Le porte aperte avea di primavera,
E Zefir contro 'l verno accampato era
Con sue fiorite squadre in ogni prato."

L'aria e 'l ciel mansueto, e 'l mar placato, Vestiti i monti, adorna ogni riviera, E del sol sotto la gioconda spera Ringioveniva quanto al mondo è nato.

Il tutto a pien narrar non si concede; Pur mia libertà persi in tempo tale; Ahi lunga servitù senza mercede!

Ma poco onor fu a due che portano ale Battagliar tanto un cuor di pura fede, Che vincer si potea con minor strale.

Morir non posso, il viver mi dispia ce, Piango, rido, il mal bene, il ben m' è danno, Curto pensier mi tiene in lungo affanno, Lin requie ho guerra, e ne'llamenti ho pace,

Grida il cor sol, la lingua pensa e tace, D'ognun mi biasmo, ed io stesso m' inganno; In questo stato un di mi pare un anno, E vita aspetto in chi morir mi face.

Ardo ne l'acqua, agghiaccio in mezzo al foco, Il sì il no, un dubbio m'è certo ed eguale, Nè mai mi movo, e son per egni loco.

Duolmi la piaga fatta, e adoro il strale; Fuggo,, e caccio altri, ed è più strano gioco, Dietro ad un angiol volo, e son senz'ale.

# FILIPPO BRUNELLESCHI

M Adonna se ne vien da la fontana
Contro l'usanza con vuoto l'orcetto,
E ristoro non porta a questo petto
Nè con l'acqua nè con la vista umana.

O ch'ella ha visto la biscia ruana Strisciar per l'erba in su quel vialetto, O che il can la persegue, o ch'ha sospetto, Che stiavi dentro in guato la befana.

Vien qua, Renzuola, vienne, che vedrai Una fontana e due e quante vuoi, Nè dal padre seveno avrai rampogna:

Ecco che stillan gli occhi tutti e duoi; Cogliene tanto quanto ti bisogna, E più crudel che sei, più ne trastate

# GOSTIN STACCOLI.

# SONETTO.



٠.

la la vita mia libera e scioles

'ogni laccio d'amor, d'ogni suo impero,

tando la chiara fama e 'l nome altero

i strinse ad amar voi la prima voka.

ne il desio, e con vaghezza molta di poi tanto inferiore al veto gloria vostra, quanto il mio pensieto nse l'alta beltade in voi raccolta.

sfrenatamente il mio cot arse, anta luce dal cielo e di natura gli occhi mici in quel momento apparate.

in seguiryi è stata ogni mia oura; così senta in voi pierà destarae; ome fia sempre mentre 'l spirro dura.

Egli è pur mio destino, e tu il consei Amor, che al tutto disperato mora, Che fa più meco questa vita ancora Carca d'affanni e colma di termenti?

Come la fiera voglia non contenti, Che a me fia beatissima quell' ora Che uscendo l'alma dal suo albergo fota Finisca i miei sì gravi e duri stenti.

Forse sarà ne la mia dura sorte Qualche pietoso spirito che dica In voce di sospiri ardente e forte:

Ah misero, a te pur sempre nimica
Fu la fortuna; ed alfin empia morte
È stato il frutto d'ogni tua fatica.

### \*\*\*\*

# DOWECO. SANDEO.



l Fidia, Zeusi, Scopa, a quale Apelle 2 scolpirmi un' immagin si vera, simil fosse a quella donna ch' era of in terra, ed grave for le stelle:

ag mai schleer che possa quelle se patti petre in marmo: o eera; e patti petre in marmo: o belle.

vata l'ha dal caldo e gelo:

che al fine, ogni mortal conduct :

a sua hellezza: più congenia ill-ciclo d

u chiatana pius serens ineq.

qui in ganquipente il corrureibil velo?

pava il splandise di tanta luce cos

irici antichi .

#### 242 P 6 2 8 , 1' E

------

#### .026 **KON ETTÖ**.

0 1 1 1 0

Di parele d'amor, si dolce suono
Spira costes, quando con lei ragiono,
Che s'io l'ascolto fisso, altr'uom divento.

Cangiar mie membra e mia natura sento, E farsi ver la tetra il viso prono, E par che in me d'ogni costume buono E di vera ragion sia 'i luma spento.

E quando gli vechi moi fetmo figuardo, Ogni mia veha mi si la confusa; E convercesi in pierra il corpo lasso.

Che direm nor di Circe o di Medusa, S'ella ha forza matarmi in fera e in saso Sol con la lingua sua, sol col suo guardo

2

**◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆** 

#### FRANCESCO CEI.

#### SONETTO.

I due pensier mia mente si divide, the l'uno ad amar sempre mi sospinge, i per tale argomenti mi costringe, the senz amor già mai ben far si vide.

altro dice: amando il cor s'uccide, questo nel tuo volto si dipinge; lon vedi tu che la tua donna finge, d'ogni tuo gran mal piangendo ride?

iono in mezzo a due fieri nimici,

la guerra si fa dentro al mio petto,
lè veggio ancor chi si riporti palma;

nono forte i miei sensi infelici, he come io ho diviso l'intelletto, lon si divida aosto al corpo e l'alma.

## LORENZO DE MEDICI SONETTO.

Ascia l'isola tua tanto diletta,
Lascia il tuo regno delicato e bello,
Ciprigna Dea, e vien sopra il ruscello
Che bagna la minuta e verde erbetta:

Vieni a quest'ombra, ed a la dolce auretta Che fa mormoreggiar ogni ruscello, A' canti dolci d'amoroso uccello: Questa da te per patria sia eletta.

E se tu vien tra queste chiare linfe, Sia teco il tuo diletto e caro figlio, Che qui non si conosce il suo valore.

Togli a Diana le sue caste ninfe Che sciolte or vanno e senz'alcun periglio; Poco prezzando la virtu d'amore. \*\*\*

#### SONETTO.

mi torna a mente, anzi già mai può partir da la memoria mia to e'i tempo e'i luogo dove pria ia donna gentil fiso miraì.

e paresse allor, amor tu 'l sai, on lei sempre fosti in compagnia; o vaga gentil leggiadra e pia, si può dir ne immaginar assai.

o spande il suo bel lume adorno, i crin' suoi sovra la bianca gonna.

o e'l luogo non convien ch'io contis lov' è sì bel sole, è sempre giorno; adiso ov'è sì bella donna.

Oimè, che belle lagrime fur quelle Che il nembo del desio stillando mosse, Quando il giusto dolor che il cor perosse Sall poi su ne l'amorose stelle!

Rigavan per la delicata pelle Le guance hianche dolcemente rosse, Come chiar rio faría che in prato fosse Fior' bianchi e rossi, le lagrime belle,

Stavasi amor ne la soave pioggia,
Come augel dopo il sol bramato tanto
Lieto riceve rugiadose stille.

E piangendo ne gli occhi ov'egli alloggia Facea col bello e doloroso pianto Visibilmente uscir doloi faville.

#### アールイングス みび みがないないないないないないないないないないないないか

#### SONETTO.

'è quel ch'oio reggo denesto a gli odchi belli la mia donna p. lasso, egli il ambe fonse. l'accecata vista, ve lo scotse... ichè la vinca lo splendor, di quelli...

, perchè per me non le favelli : pose lui che de l'error s'accorsa : chè l'arco e gli strel' di man m'estorse, ni legò co suni higndi capelli.

a con volontaria violenza to ha che in me le min saette, ho volto; lei ho in edio la mia antica stella.

i'ho per una ed è molto più bella scuna d'essa; ed io tremo che tolto ecco è il fonte d'agni sua elemenza.

Ochj, voi siete pur dentro il mio cote, E vedete il tormento ch' e sostiene, E la sua intera fe; dunque onde viene, Che madonna non cuta il suo dolore?

Totnate a lei, e con voi venga amore,

Testimon ancor lui di tante pene;

Dite che resta al cor sol questa spene
De prieghi vostsi; e se invan fia, si muon.

Portate a lei i miseri lamenti:

Ma, lasso, quant'è folle il mio desio!

Çhe il cuor non vive senza gli occhi belli.

O occhj, refrigerio a' miei tormenti, Deh ritornate al misero cuor mio: Amor sol vada, e lui per me favelli. **>** 

#### SONETTO.

Ante vanghe bellezze ha in se raccolto Il gentil viso de la donna mia, Ch'ogni nuovo accidente che in lui sia, Prende da lui bellezza e valor molto.

di grata pietà talora è involto, Pietà già mai non fu sì dolce e pia, Se di sdegno arde, tanto bella e ria È l'ira, ch'amor trema in quel bel volto.

etosa e bella è in lei ogni mestizia; E se rigano i pianti il vago viso; Dice piangendo amor: quest'è il mio regno.

a quando il mondo cieco è fatto degno Che mova quella bocca un soave riso, Conosce allor qual è vera letizia. \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

#### SONETTO

A Llor ch'io penso di dolermi alquanto.

De pianti e de sospir mici teco, amore;

Mirando per pietà l'afflitto core,

L'immagin veggo di quel viso santon.

E parmi allor sì bella e dolce tanto,
Che vergognoso il primo pensier more;
Nascene un altro poi con uno ardore
Di ringraziarla, e le sue laudi canto.

La bella immagin che lodat si sente, Come dice il pensiet che lei sol mita, Sen fa più bella e più pietosa assai,

Quindi sorge un desio novo in la mento. Di veder quella ch'ode parla e spira, E torno a voi, lucepti e dolci gai, SÓNETTO

Bella violetta, tu se' nata
Ove già 'l primo mio bel desio nacque;
Lagrime triste e belle furon l'acque
Che t'an nutrita e più volte bagnata.

Pietate in quella totra fortunata

Nutrì il desio, ove il bel cesto giacque;

La bella man ti colse, e poi le piacque

Farne la mia per sì bel don beata.

E mi pare ad ognor fuggir ti voglia
A quella bella mano onde or ti tegno
Al nudo petro dolcemente stretta;

Al nudo petto, che desire e doglia
Tiene in loco del cor, che il petto ha sdegno,
E stassi, onde tu vieni, o violetta.



....e` ragion naturale, Ch' ogni uom fugga il suo male .

#### CANZONE

Amor, veggio che ancor non se' contento,
Ch' a le mie antiche pene
Altri lacci e catene
Vai fabbricando ognor più aspre e forte
De le tue usate, tal ch'ogni mia spene
D' alcun prospero evento
Or se ne porta il vento,
Nè spero libertà se non per morte.
O cieche, o poco accorte
Menti de' tristi amanti!

Chi ne' bei lumi santi Avre' però stimato tant' asprezza? Ne parea che durezza Promettessino a noi i suoi sembianti. Così dato mi'sono in forza altrui, Ne spero esser già mai quel che già fui. Io conosco or la libertate antica; E'l tempo onesto e lieto, E il mio stato quieto,' Che già mi diè mia benigna fortuna. Ma poi, com' ogni ben ritorna indrieto, Mi diventò nemica. Ed a darmi fatica Amore e lei se n'accordorno a una; Come assai non fosse una Parte di tanta forza A chi per se si sforza Di rilegarsi ognor più e più stretto: E come semplicetto Non mirando più oltre che la scorza, Con le mie man gli ajutai fare i lacci, Acciò che tanto più servo mi facci. Un uccelletto o semplice animale, Se gli vien discoperto Un inganno, che certo Si mostri turbator de la sua pace, Tiene al secondo poi più l'occhio aperto: Ch'è ragion naturale,

Ch'ogni uom fugga il suo male.

Ed io che veggo che m'inganna e sface,
Di seguir pur mi piace
La via ne la qual veggio
Il mal passato, e peggio,
Come s'io non avessi esempi cento.

Ma in tal modo ha spento
Amore in me d'ogni ragione il seggio,
Ch'io non vorrei trovar timedio o tempre,
Che mi togliesse il voler arder sempre.

Tanto an potuto gli amorosi inganni, E'l mio martirio antico, Ch' io non ho più nemico Alcun d'ogni mia pace, che me stesso; Nè cerco altro o per altro na affatico, Se non com'io m'inganni : Ed arrogo a' miei danni, E chiamo mia salute male espresso: Godo, se m'è concesso Stare in sospiri e 'n doglia: Ho in odio chi mi spoglia Di servitute, e cerca liber farmi; E vedendo legarmi, Parmi, chi il fa, dar libertà sni voglia. Così del mio mal godo, e del ben dolgo; E quel ch'io cerco, io stesso poi mi tolgo.

Così fortuna e i mio nemico amore Tra spene oscure e incerte hitte ed aperte tenuto e passato un lustro intero s o mille pelli e rie coverte mia etate il fiore in crudel signore; nsumato, e più gioir non spero. sai pur il vero q : () 2 mia intera fede, ovre' di mercede imostro almen pur qualche segno; sì presso al Yegno lla, qual fuggir folle è chi 'l crede. sendo il resto di mia vita lieto esser può, non pagherà l'addricto. on mia, teco i tuoi lamenti serba, ra doglia acerba i dimostrera in alcuna parte; ito cela il tuo tormento amaro, tor, morte, o fortuna dia riparo.



#### FRANCESCO CAPODILISTA

#### SONETTO;

Uando per adular mia pena acerba Vo lacrimando al loco ove prima arsi, Trovo i begli occhi di pietà sì scarsi, E Lauretta più bella e più superba:

Vero è che alquanto il duol si disacerba, Quando vedo la man bella levarsi, E con onesti modi adoperarsi Tal che la vita mia pur si conserba.

Ma se la mia penosa e dura sorte De la leggiadra man mi spoglia e priva La mia che parrà vita, sarà morte.

Avrò sempre nel cor quella man diva, Le caste e sante sue parole accorte, O dorma o vegli o pensi o parli o scri

#### GIROLAMO BENIVIENIO

#### SONETTO.

Uando amor da hegli occhi armato scende Del vivo sol di lor bellezze nove, Dentro al candido vel ne assalta, dove Nostra luce di fuor congiunta splende:

li per via, che in picciol cerchio rende, Come specchio di fuor, l'oggetto altrove, Volto discende, e'n parte acceso pieve, Che il quarto cerchio in bianca spera estende:

quindi al vel che I limpido cristallo Serra, e da quel per interchiusa ragna Passa in tal vetto, ove il suo corso piega;

posa ha infin che a l'ultimo intervallo : Giunto, ove un sol cammin due strade lega, Trova chi insino al cor pol l'accompagna.

Lirici antichi.



#### MATTEO MARIA BOJARDO.

#### SONETTQ.

Mbrosa selva, che il mio duolo asceli Sì spesso in voce rotta da sospiri; Splendido sol, che per gli eterni giri Hai nel mio lamentar più giorni voki;

Fere selvagge, e vaghi augei, che sciolti Sete da gli sepri e crudi miei martiri, Rivo corrente, che a doler mi tiri Fra le rupi deserre, e luoghi incolti;

O testimoni eterni di mia vita; Udite la mia pona, e fate fede A quell'altera, che l'avete ndita.

Ma a che ; se lei che tanto dolor vede (Che pur mia noja a tiguardar l'invita) Vedendo issessa a gli oschi suni son crole?

2 { 9

#### SONETTO.

Co l'alma città che fu regina
Da l'onda caspia a la terra sabea,
La trionfal città che impero avea
Dove il sol s'alza, infin là dove inchina.

lieve fato e sentenza divina
Sì l'an mutata a quel ch'esser solea,
Che dove quasi al ciel egual surgea,
Sua grande altezza copte ogni rovina.

ando fia dunque più cosa terrena Stabile e ferma? poichè tanta altura Il tempo e la fortuna a terra mena.

me poss'io sperar già mai sicura La mia promessa? ch'io non credo appena, Che un giorno intero amore in donna dura.

Ogi ritorna l'infelice giorno
Che fu principio de la mia sciagura,
E l'erba si rinnova e la verdura,
E fassi il mondo de bei fiori adotno;

Ed io dolente a lamentar ritorno
D'amor, del cielo e di mia sorte dura,
Che adesso infiamma la vivace cura
Che si gelava al cor dolente intorno.

Il tempo rivien pur com'era usato, Fiorito allegro lucido e sereno, Di nembi raro, e di folt erba spesso;

Ed io son da quel ch'era sì mutato,

Di sdegno d'ira e sì d'angoscia pieno,:

Che il giorno riconosco, e non me stesso.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

#### SONETTO.

On credete riposo aver già mai , Spirti infeliei, che seguite amore ; Che morte non vi dà quel rio signore , Ma pena più che morte grave assai.

dito aveva, e poi i' stesso il provai, Che non uccide l'uom il gran dolore; Se l'uccidesse, io già di vita fuore Sarei, onde mi trovo in pianti e guai.

è sua allegrezza ancora al fin vi mena, Che fugge come nembo avanti al vento, E in tanta fuga si conosce appena.

ssì fra breve gioja e lungo stento, E fra mille ore fosche e una serena, Amante in terra mai non fia contento.

CHi non ha visto ancora il gentil viso Che solo in terra si pareggia al sole, E l'accopte sembianze al mondo sole, E l'atto del mortal tanto diviso;

Chi non vide fiorit quel vago riso Che germina di rose e di viole; Chi non udi le angeliche parole Che suonano armonía di paradiso;

Chi mai non vide favellar quel guatdo Che come stral di foco il lato manco Sovente incende, e mette fiamme al com;

E chi non vide il volger dolce e tardo Del soave splendor tra 'l nero e 'l bianco; Non sa nè sente quel che vaglia amore.



la proterva eta subrica e frale nor cantava, anzi piangea piu spesso, altrui sospirando; or per me stesso i sospiro, e piango del mio male.

le stelle eterno cal immortale, orri me, che son di colpe oppresso, nosco il mio fallo, e a te il confesso, senza tua mercè nulla mi vale.

corrotta da' pecsati e guasta nel fangoso error versata tanto, breve tempo a lei purgar non basta.

che la copristi di quel manto a ritornare al ciel pugna e contrasta, ipra il giudizio con pietate alquanto.



Chi m' ha da te partito, Perche vivendo io mora?

#### CANZONE.

A Pri le candid'ale, e vieni in terra A pianger meco, amore, Che del mio amato ben meco cantavi. Non può senza tu'aita sue pene tapto gravi, Che un tropp'alto dolor la voce serra. Ben ho da lamentarmi in tanta guerra, Che il ciel mi face a torto, E la sventura mia Tenendomi lontan dal mio conforto.

erduto ho lei, di cui viver solsa non m'accide la fortuna ria. Da poi che mi partii da quel bel volto, on ebbi ora serena, lè spero aver più mai, se non titorno. empre in sospiri lamentando e in pena li sto la notte e'l giorno, le altro che doglia nel mio petto ascolto. iorito viso mio, chi mi t'ha tolto? hi m'ha da te pertito, erchè vivendo io mora? om'uom di venenato stral ferito. he di morire aspetti d'ora in ora, ie piu che morte l'aspettar l'accora. Io mi credea con tempo e con fatica piccar dal core insano l gran dolor ch'io presi al dipartire; )r veggo il fnio sperar fallace e vano, h'io non posso fuggire duol che meco viene, e'l cor m'intrica. ui per l'alpi deserte si nutrica tel mio crudele affanno, lè per tempo s'abbassa; he se me stesso forse non m'inganno, Iggi compitamente il mese passa h'io son partito, e'l mio duol non mi lassa. Non mi lassa il dolor, che più s'accende ualor più s'allontana

Da la cagion che rimembrando il move;
Ch'or de begli occhi or de la faccia umana
Or d'altre viste nove
Il dolce immaginar spesso m'offende;
E l'alma addolorata non intende,
Quanto il pensier soave
Che seco è in ogni loco,
Faccia la pena più molesta e grave;
Come l'acqua la febbre accheta un poco,
E in picciol tempo rende maggior foco.
Ma s'io dovessi hen morit pensando.

Ma s'io dovessi ben morir pensando
Di voi, donna gentile,
Non fia che tal pensier mi tragga mai.
Ben fora d'alma timidetta e vile,
Se la vita con guai
Cercasse, e dolce morte avesse in bando.
Già nel cor mi starete anche allor quando
Sarò sotterra in polve,
Nè vi porrò in obblio,
Se un'altra morte l'anima non solve;
Ma se disciolta puote aver desio,
Eterno fia con vosco il pensier mio.

Felice mia canzon, tu che gir puoi Là dove il ciel mi vieta, Al mio paese divo, Quanto gir debbi graziosa e lieta! Vanne dicendo: io lassai un ch'è privo D'ogni suo spirto, e sospirando è vivo.

#### GASPARO VISCONTI.

#### SONETTO.



O Sassi, o mura, che in voi chiùso avece Il sol che nel mio cor lucea sì forte, E luce e lucerà per fin che morte Non solva questa mia terrena rete;

Non so se il bene immenso comprendete Che alberga in voi per vostra dolce sorte; E che l'alte maniere oneste e accorte, Tesor di questa etate, in voi chiudete.

Per voi convien che lacrimando viva, Tenendomi nascoso il vivo lampo, Che ovunque splende, germina virtute.

Per voi 'nnanzi al suo tempo viene a riva Mia vita, che non sa più trovar scampo, Priva del cibo de la sua salute.

#### CARITEO.

SONETTO.

Oi, donna, ed io per segni manifesti Andremo insieme a l'infernal tormento; Voi per orgoglio, io per troppo ardimento, Che vagheggiare osai cose celesti.

Ma perchè gli occhj miei vi son molesti, Voi più martirj avrete, io più contento; Ch'altra, che veder voi, gloria non sento; Tal ch' un sol lieto fia fra tanti mesti.

Ch'essendo voi presente a gli occhi miei, Vedrò nel mezzo inferno un paradiso, Che in pregio non minor che il cielo avrei.

E se dal vostro sol non son diviso, Non potran darmi pena i spirti rei: Chi mi vuol tormentar mi chinda il viso. -----

#### SONETTO.

SI' come io soglio, e come amor m'invita, Alzai gli occhj a mirare intento e fiso Quel volto che già vide in paradiso Prima ch'entrasse l'alma in questa vita.

Simile il vidi a la beltà infinita
D'angelica natura; al chiaro viso,
A la voce al colore al dolce riso
A i capei d'oro ed a l'età fiorita.

Allo's vidi amor che in un momento

1-osse contra di me tutte quell'arme

Che mover suol ne le più forti imprese.

Ond'ella Per pietà del mio tormento Lieta ver me voltossi a salutarme, E con più nova fiamma il cor m'accese.

SE giugaer ponno al ciel prieghi mortali, E se pietade, amore, in re si trova; Manca del duol che sempre si rinnova Dentr'il mio cor, o fa le fiamme eguali.

Forse credi acquistar lode immortali

Per far contra di me l'ultima prova?

Poichè l'altrui martir tanto ti giova,

Non volez ch'io sol viva in tanti mali.

Drizza l'insegne a piu famosa impresa; Vinci costei che par sì dolce in vista, E contra te fu sempre amara e forte.

Che gloria no, ma biasmo al fin s'acquista '
Di pugnar contra cui non fa difesa,
E disarmato, incauto corre a morte.

Er Dio, madonna, un dubbio mi solvete. Nel qual penso e vaneggio, anzi uni doglio. Parria forse onestà tant' aspro orgoglio, Che li saluti ancor non mi rendete?

al sorte mia vi tien, che non vedete Ch'altro che casto amor di voi non voglio? Ma de' begli occhi io più lagnar mi soglio, Che già mai verso me non mi volgete.

l viso aperto, aperto il cer vi mostro, Vel qual si vede ch'altro io non desio, In un dolce asperto sol del lume vostro.

co sarei del desiderio mio l'il éle chi beve in gemme e dorme in ostro: l'anto a ciascun gran cosa è i suo desio.

Sonno, d'ogni pensier placido obblio, E de gli affanni uman' tranquilla pace; Perchè fuggir da me tanto ti piace; Vien da ragione o vien dal furor mio?

Lasso, che del mio cor fiamma son io; Ch' ardendo, ne l'ardor son più vivace; E del vegghiar cagione è l'impia face Accesa dal superbo alto desio.

O forse il sonno vuol da me fuggire, Temendo il foco mio verace inferno Ch'arde e tormenta, e non può far morite?

Amor, tu'l fai; che chi sotto il governo Vive del regno tuo, non può dormire Nè riposar se non col sonno ererno. ------

#### SONETTO.

On lieta fronte amor dal clima esperio, Per rinnovar le fiamme al gran desio, Ch' io non disperi ancor m'accenna, ond'io Nel foco sento quasi un refrigerio.

hi pietade, ahi dolore, ahî desiderio!
Sara già mai ch' io 'nnanzi al morir mio,
Riveggia il volto in cui natura e Dio
Degno di lor mostraro il magisterio?

l'amor sia Dio, la terra e i cieli il sanno: Così si canta per antiqua usanza: Io l'eredo, che in li Dei non cape inganno.

i mente errante in vana desianza! Non ti fidar di lui; che quel tiranno Per non perderti ancor ti dà speranza.

Lirici antichi.

Questa, o Paccio mio, quella gabina Selva, dove con suoi versi sonori Di Lalage cantava i dolci amori Quell' anima preclara anzi divina?

Sonvi reliquie ancor d'acqua vicina?

E 'l picciol campo tra campi maggiori?

Vivon sol de gl'ingegni i chiari onoria
Il tempo ogni altra cosa al fin ruina.

Tu, Piero mio, quei luoghi almi e heati In mio nome saluta: anzi gli adora: Che son dal vostro coro or rinnovati.

Diraigli: o riservate a miglior ora

Dolci acque, ombrose selve, ameni prati
Or di poeti un bel ceto vi onora.

itore, agricoltore, e 'n pugna armato li Vergilio, a cui la Musa amica più ch' a gli altri: ei con dolce fatica pasto il gregge; e 'l campo ha coltivato.

ndo al fin vittorioso è stato; (come lui nel suo bel verso esplica) latte ebbe già mai nè colse spica, preda o spoglia alcuna ha riportato.

: latteo candor, che messi liete [uista, e quai trofei da la vittoria ui che fama eterna e gloria miete!

ie, Januario mio, di cui memoria rna fia tra nobili poeti, sperar da'tuoi scritti altro che gloria,





# ANGELO POLIZIANO

# CANZONE.

Monti, valli, antri, e colli Pien' di fior' frondi ed erba, Verdi campagne, ombrosi e folti boschi; Poggi, ch'ognor più molli Fa la mia pena acerba, Struggendo gli occhj nebulosi e foschi; Fiume, che par conoschi Mio spietato dolore, Sì dolce meco piagni;

c.

gel, che n' accompagni re con noi si duol cantando amore; ere, ninfe, aer, venti, dire il suon de' tristi miei lamenti. Già sette e sette volte ostrò la bella aurora nta di gemme oriental' sua fronte; : corna ha già raccolte elia, mentre dimora on Teti il fratel suo dentro il gran fonte; a che il superbo monte on segnò il bianco piede i quella donna altera, he 'n dolce primavera priverte ciò che tocca adombra o vede: ui i fior', qui l'erba nasce a'suoi begli occhi, e poi de'miei si pasce. Pascesi del mio pianto Igni foglietta lieta, vanne il fiume più superbo in vista. hime, deh perche tanto uel volto a noi si vieta, he queta il ciel qualor più si contrista? kh se nessun l'ha vista iiù per l'ombrose valli æglier tra verdi erbette et tesser ghirlandette bianchi e rossi fior', gli azzurfi e i gialli,

Prego che me la insegni, S'egli è che in questi boschi pictà regai. Amor, qui la vedemo Sotto le fresche fronde Del vecchio faggio umilmente posatsi; Del rimembrar ne tremo; Ahl come dolci l'onde Faceano i bei crin' d'oro al vento spatsi! Com' agghiacciai, com' arsi, Quando di fiori un nembo Vedea rider d'intorno. ( O benedetto giorno! ) E pien di rose l'amoroso grembo! Suo divin portamento Ritral tu, amor, ch' io per me n' ho pavento. I' tenea gli occhi intesi Ammirando, qual suole Cervetto in fonte vagheggiar sua immago: Gli occhi d'amor accesi, Gli atti volto e parole, E'l canto che facea di se il ciel vago, Quel riso ond io m'appago, Ch' arder farebbe i sassi, Che fa per questa selva Mansueta ogni belva, E star l'acque correnti. Oh s'io trovassi De l'orme, ove i piè muove, l' non avrei del cielo invidia a Giove.

Fresco ruscel tremante, Dye'l bel piede scalzo Baguar le piaeque, o te quanto felice! E voi ramose piante, Che'n questo alpestro balzo D'umor pascete l'antica radice; Era quai la mia Beatrice Sola talor sen viene! Ahi quanta invidia t'aggio, Alto e muschioso faggio, Che sei stato degnato a tanto bene! Ben de'lieta godersi L'aura ch'accolse i suoi celesti versi. L'aura i bei versi accolse, E in grembo a Dio gli pose Per far goderne tutto il paradiso. Qui i fior', qui l'erba colse, Di questo spin le rose; Quest'aer serenò con dolce riso. Ve' l'acqua che 'l bel viso Bagnolle. Oh dove sono ! Qual dolcezza mi sface? Com' venni in tanta pace? Chi scorta fu? con chi parlo o ragiono? Onde si dolce calma? Che soverchio piacer via caccia l'alma? Selvaggia mia canzone innamorata, Va secura ove vuoi, Poi che 'n gio' son conversi i dolor' tuoi. S

# SESTINA IRREGOLARE.

Dite, selve, mie dolci parole,
Poi che la ninfa mia udir non vuole.

La bella ninfa è sorda al mia lamento,
E'l suon di nostra fistula non cura;
Di ciò si lagna il mio comuto armento,
Nè vuol bagnare il grifo in acqua pura,
Nè vuol toccar la tenera verdura;
Tanto del suo pastor gl' incresce e duole.

Udite, selve, mie dolci parole.

Ddite, selve, mie dolci parole.

Ben si cura l'armento del pastore,

La ninfa non si cura de l'amante,

La bella ninfa che di sasso ha il core,

Anzi di ferro, anzi di diamante.

Ella fugge da me sempre davante,

Come agnella dal lupo fuggir suole.

Udite, selve, mie dolci parole.

Digli, zampogna mia, come via fugge
Con gli anni insieme la bellezza snella;
E digli come il tempo ne distrugge,
Nè l'età persa mai si rinnovella;
Digli che sappi usar sua forza bella,
Che sempre mai non son rose e viole.
Udite, selve, mie dolci parole.

Portate, venti, questi dolci versi
Dentro a l'orecchie de la ninfa mia;
Dite quant'io per lei lagrime versi,
E lei pregate che crudel non sia:
Dite che la mia vita fugge via,
E si consuma come brina al sole.
Udite, selve, mie dolci parole,
Poi che la ninfa mia udir non vuole.

# **医斑斑斑斑斑斑斑斑斑斑斑斑斑斑斑斑斑**

SESTINA IRREGOLARE.

Aghe le montanine e pastorelle,
Donde venite sì leggiadre e belle?

Vegnam da l'alpe presso ad un boschetto;
Piccola capannella è 'l nostro-sito;
Col padre e con la madre in picciol letto
Dove natura ci ha sempre nudrito.

Torniam la sera dal prato fiorito,
Che abbiam pasciute nostre pecorelle.

Qual è 'l paese dove nate siete?

Che sì bel frutto sovra ogni altro luce!

Creature d' amor voi mi parete,
Tanta è la vostra faccia che riluce.

Nè oro nè argento in voi non luce,
E mal vestite, e parete angiolelle.

### STANZA.

He fai tu, eco, mentre ch' io ti chiamo? Ann.
Ami tu duo o pur un solo? Un solo.
E io te solo, e non altri, amo. Altri ano.
Dunque non ami tu un solo. Un solo.
Quest'è un dirmi: i' non t'amo. I' non t'ano.
Quel che tu ami, amil tu solo? Solo.
Chi t' ha levato dal mio amore? Amore.
Che fa quello a chi porti amore? Ah, more.



# SERAFINO DA L'AQUILA,

### SONETTO.

DE l'opra tua di me non ha già molto, Non da te, Bernardin; vien da colei Che l'immagine mia porta con lei: L'aspetto mio non è dende l'hai tolto.

n tutto un lungo tempo in essa accolto; Onde per far del viso i membri miei, Prima ti converria ritrar costei, E poi rubarmi intorno al suo bel volto.

a come la torrai, che tu non ardi Al far de gli occhi, lei quelli volgendo, Che tutti i sguardi suoi son foco e dardi?

la una via per tuo scampo comprendo; Pinger serrati i perigliosi sguardi; Ritrarre il resto, e dir ch'era dormendo. <del></del>

### SONETTO.

Mando il ritratto mio qual brami ognori.
Non ti ammirar, se pard'un altro il volto;
Non m'ha il pittor del natural già talto,
Perchè I mio natural teco dimora.

Lassando te, di me fu il spirto fora; E intorno a gli occhj tuoi rimase involw; Io restai un' ombra; e acciò ch' io vegna stolto, Non mi vuol vivo amor, nè vuol ch' io mora.

Poi 'l lungo pianto, oime, ch' io spargo in vaso Per gli occhj, dove un mar di e notte alloggia, Fatto ha che 'l mio non par più volto umano.

Come talor avvien, che una gran pioggia Muta i sentier le vie li monti e 'l piano, Tal ch'ogni cosa par d'un' altra foggia.

) giurerei che non t'offesi mai Per l'alma ch'ogni senso in me comparte; Ma tu potresti dir, ch'io non v'ho parte, Ch'ella ubbidisce te più di me assai.

rei per lo mio cor; ma tu ben sai Ch'ei mio non è, se mai da te non parte; Vorrei per questa lingua anche giurarte; Ma ellà è pur tua, se tu legar la fai.

ei per gli occhi; e tu farai risposta: Gli occhi son miei, per quello io no concedo, Che gli apro chiado e abbaglio a ogni mia posta

sù, per queste lacrime; ch' io credo, Che 'l pianto sia pur mio, che assai mi costa, Poi ch' altro del mio corpo io non possisdo.

Ermatí alquanto e tu che movi il passo;

Amor son io che parlo e non costei;
Che per mio onor morir volli con lei
Vedendo andar col suo mio stato in besso.

Deposto ho l'armi, e 'l mondo in pace lasso, E tante spoglie de' superni Dei, Tant' inclito valor, tanti trofei; Madonna e me qui chiude un picciol sasso.

Fatto m'aveva il ciel tutto nemico, L'abisso e 'l mondo; e poi costei perdata Forz'era nudo ed otbo andar mendico.

Però morir vols' io poichè caduta

Era mia gloria; or ch' è ben stolto, dio,

Colui che per viltà morte rifiuta.

<del>din dindi dindindi dindindi dindindi dindindi dindindi dindi</del> dindi

# SONETTO.

AHi morte ingorda dispietata e cruda. Che con tuo falso colpo acro e funesto. Hai fatto ricco il ciel, io terra resto. Mendica desolata inculta e ruda:

la per disfarme ognor trepida e suda, Che quanto con più furia io mi disvesto, E tagli mia virtù, tanto più presto: Tu resti, morte, di potenzia igauda.

Chi t'ha costretta a coglier l'uva acerba. Poco guadagno fa, s'io ben discerno, Chi miete i frutti e la sementa in erba.

iià non tel comandò fato superno; Se non che dubitavi, aspra e superba, Che tanta sua vittù nol fesse eterno.

Lirici antichi.

Col tempo il villanello al giogo mena Il tor si fiero e si crudo animale; Col tempo il falcon s'usa a menar l'ale, E ritornare a te chiamando appena;

Col tempo si domestica e incatena Il bizzarro orso, il feroce cinghiale; Col tempo l'acqua ch'è si molle e frale Rompe il dur sasso come fusse arena;

Col tempo ogni robusto arbore cade; Col tempo ogni alto monte si fa basso; Ed io, col tempo non posso a pietade

Muover un cor d'ogni doscezza casso; Onde avanza d'orgoglio e crudeltade Orso toro leon falcone e sasso. de des des des des des se esta des partir de se esta de la partir de l

### SONETTO.

son quel lauro e quell' amata fronde nversa in arbor già di corpo umano, r cui discese in questo basso piano sel ch' a la scura terra il lume infonde.

carro trionfale ornar le sponde leva al forte vincitor romano; on fabbrica per me strali Vulcano, è vento o pioggia vien che mai mi sfronde.

re più fresca son, sempre più verde r coronar poeti, e I mio vigote imostra che virtù vigor non perde,

li son fama eterna, eterno onore, r me la fama lor cresce ed inverde, l nome viver fo, se'l corpo more.

PEnsato ho già fra me che cosa è amos Libero essendo e poi legato e vinto, E visto l'ho non sopra un mur dipinto, Ma portailo scolpito in mezzo al com.

Alcuni il fanno Dio sol per suo onore, Poichè son presi al cieco labirinto; Chi alato ignudo faretrato e cinto; Tutti secondo me pigliano errore.

De la sua propria forma il vero effetto Nulla se ne può trar se non sembianti, Che sempre tal è lui qual è il suggetto

Vive al cibo d'ogni uom, talor di pianti Talor di riso, talor di diletto; Testimonio mi sian tutti gli amanti.

·最上午中午中午中午中午中午中午中午中午中午中中中中中中中中中中中

### SONETTO

### IN DIALOGO.

Uando nascesti, amot? Quando la terra Si rinveste di verde e bel colore. Di che fusti creato? D'un ardore; Che ciò lascivo in se rinchiude e serra:

hi ti produsse a farmi tanta guerta?

Calda speranza e gelido timore.

Ove prima abitasti? In gentil core,

Che sotto al mio valor presto s'atterra.

li fu la tua nutrice? Giovinezza, Le sue serve accolte a lei d'intotno, Leggiadria vanità pompa e bellezza.

hon può contra di te morte o vecchiezza? No: ch'io rinasco mille volte il giorno.

Leco, che vai qui mendicando il pane Lamentandoti ognor con umil veiso, Già non sei solo in tal dolor sommerso, Che in vari modi van le sorti umane.

Un tempo ebbi mie membra intere e sane, Ed ora gli occhj e 'l core insieme ho perso E un cieco vo seguendo ognor disperso, Ma tu guidato sei da un fedel cane.

Tu il cibo, ed io 'l mio cor vo mendicandi Tu acquisti assai per pietà del tuo toro: Ma niun a me può dar quel ch' io demanda

Tu hai l'alma e'l core, ed io son quasi mom Sta dunque lieto al mio caso pensando. Che l'altrui danno ai miseri è conform.

### PANFILO SASSO.

### SONETTO.

Limpidi laghi, fonti chiari e vivi,
Candide violette, gigli, e rose;
Amene piagge, selve alte ed ombrose,
Valli, monti, campagne, grotte, e rivi,



Da voi mi parto stanco afflitto e lasso Con pena tanto dolorosa e ria, Che appena movo il piede e faccio il passo.

Duolmi lasciar la vostra compagnia; Rimanetevi in pace: il cor ch'io lasso Vi raccomando, e l'angioletta mia. dir direkt das derderderder derderek eksek ink oksik ink ink ink ink ink ink ink ink ink



### BERNARDO: ACCOLTI.

SONETTO.

DI fiammeggiante porpora vestita

Era la mia celeste immortal Dea,

Che nel volto e ne l'abito parea

Allor allor dal cielo essese uscita.

Tutta fra se di se stessa invaghita Con tai sembianti i begli occhi volgez, Che in lei divinamente si vedea Beltà con leggiadria essersi unita.

Io con la mente a l'usato infiammata Avea stupor di contemplarla e gioco, Ch'era pur cosa oltre natura usata.

Seco era amor, che a me sdegnato un poco Dicea gridando: guarda, anima ingrata, Guarda com' io t'accesi in gentil foco. \*\*\*

### ANTONIO TEBALDEO.

# SONETTO.

OR che tempo era di tornare in potto, Per mutar remi antenna ancore e sarte, E insieme radunar le vele sparte Che rotte con vergogna a l'arbor porto;

Dal freddo clima un crudel vento è sorto
Che da riva mi spinge in altra parte,
E s'io non trovo altro soccorso ed arte,
Temo che'l mio cammin sia tristo e corto.

Ch'io veggio da lontano in mare un scoglio, Ove la stella mia dritto mi mena, E di fortuna ognor cresce l'orgoglio.

E sentovi cantare una Sirena Che pet forza mi tira ov'io non voglio, Tanto ho del suo bel suon l'orecchia piena.

DEh perche non mi fur svelti di testa Gli occhi quel di che fur si intenti e pronti Mirar costei che gli ha conversi in fonti, Colmi d'un largo umor che mai non 1882?

E l'orecchia che a udir fu tanto presta I dolci accenti suoi limati e conti, Che i sassi tratti avrian fuor dei dur' monti, Ed i venti acchetati e ogni tempesta?

Per queste vie discese al cor la pena;
Da questo nacque quella viva face
Che occultamente ardendo al fin mi men.

Questo turbò la mia tranquilla pace; Questa fu l'esca gli ami e la catena D'una che fa di me quel che gli piace.

Provato ho stare in sdegno i mesi e l'ore, Provato ho far mia vita in monte e'n piano, Solcar l'onde del mar, fuggir lontano, Per trovar fine al mio sfrenato ardore;

Provato ho porre ad altra donna il core; Che uno amor spesso fa l'altre esser vano; Ma nulla giova al mio dolore insano; Che sempre ovunque io sia ristrovo amore.

Sì che nulla provare omai m'avanza, E veggio ben che indarno il tempo spende Chi cerca contro amor secute stanza.

Già reso mi sarei, ma nessun prende Questo crudel signor ch' ha pet usanza D' uccider chi contrasta e chi si rende.

Mille fiate fra me di giorno in giorno Giurato ho di fuggire e mutar sede, Vedendo il mio servir senza mercede, E per premio acquistarmi infamia e scomo;

Ma un vostro sguardo sol fa poi ch'io tomo; Tanta grazia e valor da quel procede, E insieme fan contrasto il core e 'l piede; Questo vornia fuggir, quel far ritorno.

Ond' io mi muovo a sdegno con me stesso; Ch' essendo; al mondo nato in libettade; Per mia colpa ad altrui sia sottomesso;

Pensar dovea che tal felicitade

Per me non era, e che a un mortal concesso

Non è di posseder tanta beltade.

-----

### SONETTO.

CHi crederia che mai per sì selvaggi E alpestri lochi ove non è sentiero, Trovar sapesse amore il cammin vero, Che appena il sol vi vien con li suoi raggi?

E pure il trova, e gl'atti onesti e saggi-Di madonna mi adduce entro al pensiero, E il bel rider gentile, e il guardo alteto, E veggio lei vedendo querce e faggi.

Ma gran cosa non è, se in ogni strano "
Loco mi trova; perchè ovunque io passoResta del pianto mio bagnato il piano.

Lui segue il segno che a me dietro lasso, E al sospirar mi sente da lontano, Ed ei va con le piume, ed io col passo,

## 医水子氏征检查氏征检查检查检查检查检查检查检验检查检验检验检验检验检验检验检验检验检验检验

### SONETTO.

Chi non sa come sorga primavera
A maggior verno, come il cosso ai venti
Si toglia al ciel le nubi, agli serpenti
L'appro venen, le tenebre a la sera;

Chi non sa come una più alpestre fera Si plachi, come il mar tranquil diventi Quand'è più in futia, e come corpi spenti Risumer possan la sua forza intera;

Fermi l'occhia nel lume di costei:

Dentro vi è amor, che non sa state altrove;
Superbo minacciando nomini e dei.

Quando in donna fur mai grazie si nove? Ma pensa quel che fa parlando lei, Se sol col guardo suo fa tante prove. **\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*** 

# SONETTO.

A che in superbia sì ti mostri acceso à
A madonna mi son, non a te reso,
Lei fu che ruppe del mio petto il senglio.

Facciami liber lei com'esser voglio,

E tu con l'arco e con tuo strale accesa

Vientene solo, e s'io sarò poi preso,

A ogni gran strazio mi condanni io voglio.

Guarda, misero te, se ben vil sei, Che armato conem un disarmato core Non ardisci venir senza costei.

S' io t'obbedisco e s'io ti porto onore, Nol fo per te, ma per cagion di lei, Ch' a' servi s'ha rispetto pel signore,

On più saette, amor; non v'è più omi Loco nel corpo mio caduco e frale, Ove bisogni adoperarsi strale; Se guardi, piaga sovra piaga fai?

Ahime, se un tempo il tuo valor sprezzi, Ben senz'altro tormento ed altro male Il primo colpo tuo che su mortale, Per vendetta dovea paretti assai.

Fallai, ma giovanil fu il mio fallire, E poi che servo entrai dentro il tuo coto, Tu sai che ancor mai non cercai fuggire.

Ma non picciol conforto avrò s' io moro, Che se farai ben conto, il mio morire Sin qui ti costa mille strali d'oro. V A R I E

305

<del>-</del>

### SONETTO.

può dal suo lavor cessare omai ira, senza far nuovo disegno, ta a l'estremo e desiato segno non giunse o giungerà più mai.

ltalia, e più felice assai, uesto lauro glorioso e degno era al tempo di quel sommo ingegno Sorga tenne in amorosi guai.

sacro inchiostro e le sue terse carte, olci rime vigilate tanto sarian state in donna esterna sparte.

avresti l'uno e l'altro vanto; natura tardò, credo con arte, per tuo danno già, ma per mio pianto.

rici antichi.

V

LU che mirando stupefatto resti,
Se t'innamora questa immagin bella,
Pensa se, come ha il corpo, la favella
Avesse, e i bei costumi e i modi e i gesti

So che tutto infiammato allor diresti:

Io ti scuso, Leon, s'ardi per quella;

Tolse il scultor la minor parte d'ella,

Abbagliato da gli occhi ardenti e onesti.

Ben potria il cielo, e sarebbe atto pio, Mandare al marmo un' alma per mia pao; Ebbe Pigmalion quel che chieggio io.

O se una di là su dar non gli piace; Torre a Beatrice, che ha il suo spirto e I mis Uno, e locarlo in quest' altra che tace. <sup>k</sup> <del>diferit ay a populat a postat a po</del>

### SONETTO.

Spesso il cor mesto e gli occhi lite fannes Il cor si duole, e dice che il lor lume R causa del suo mal; ma per costume 201 Aktrova gli occhi volgersa non sanno.

Il cor che crescer sente il grave affanno, Di lagrime un corrente e largo fitthe A gli occhi drizza, acciocche si consume La visiva virtù che gli fa danno.

E così il faretrato e cisco Iddio, Che mosso ha fra lor lite per disfarme,
Licto ride fra se del danno nilo?

Omai io non so più di chi fidirme?

Come sperar salute mai possiio, "

Se i mici contro di me prindono l'arbie.

Ual fu il pittor sì temerario e stolus, Che ritrar volse la tua forma in carte. Che Zeusi e Apel, che inteser sì ben l'arre, E ch'anno il pregio a tutti gl'altri salto.

Imitar non saprian del tuo hel volto

Col suo disegno pur la minor parte;

Ne si confideria di nuovo farte

Essa natura, henche possa molto.

Sì che non dat fatica a la pittura;

Se sei un sol, non ti fare una stella;

Non ha in carte il seo onor la tua figura.

Solo il con mio sa fatla com è bella ;

Che se di fuor poresse per ventura:

Morratla oluberti ognun gridar : gli è quella

Elici membra, che già aveste in terra !
Con voi quel spirto glorioso e santo; !
Che tal: fama lassò col dolce canto; !
Che 'l tempo mai non gli potrà far guerra;

Per rimembranza del terrestre mante; Però qui vengo per furare alquanto De la grazia che in quel si chiude e serra.

mentre in questi colli io movo i passi, Io sento non so che, che il fosco ingegno Mi sveglia e i sensi sonnolenti e bassi:

lui viver voglio; e come a morte vegno, Lassare il corpo in un di questi sassi, Benche di starvi appresso io non sia degno.

Portuna, ogni elemento, uomini e dei Tutti son congiurati ne miei danni; Tu solo in tanta angustia e tanti affinai, Sogno, verso di me pieteso sei;

Che venendo con te meni colei

Per cui consumo indarno il tempo e gli mai

In quella forma in quei medesmi panni,

Tal che mai fusse giorno io non vorsi.

Ma il bene ch'ho da te, sogno, gli è tato, Che non mi lassa amor troppo dormire, Acciò che al mio dolor non sia ripato.

Poscia che spesso a me non puoi venire, Almen quando tu vieni, o sogno caro, Non ti voler sì subito partire.

T Empio infelice, oviè la luce altera

De la tua stella, anzi del nostro sole,

Ov'è colei che illuminar ne suole,

Che non si mostra ne l'usata schiera?

Ohimè che febbre dispierata e fiera La tiene oppressa! onde smarrite e sole Van le compagne, e amor piange e si duole Vedendo giacer quella in cui sol spera,

De che sarà di noi se 'l ciel fallace Del suo bel viso ne dispoglia e priva? Non hisogna sperar d'aver mai pace.

Inde convien che con timor io viva;

Che mal sicuro è quel ch' a molti piace,

E rato un bel principio al mezzo arriva.

L'Asciato ha Febo l'Ariete ov'era, Drizzando i raggj a le Taurine coma, Onde di varj fior' vestita e adorna Ridendo a noi si mostra primavera.

Zefiro spira, e con sua rotta schiera

Borea smarrito a le caverne torna:

A la dolce ombra il rosignuol soggioma,
Scherzando greggi armenti ed ogni fen.

Amore e Marte fan strida e romore, L'un saette catene e laccj afferra, L'altro spade elmi scudi lance e dardi.

Segua Marte chi vuole, io seguo Amore, E son le mie contese e la mia guerra, Atti risi parole e cenni e sguardi. ----

### SONETTO.

Ochj soavi, a che bruciarmi tanto?

Io pur tropp'ardo senz'altro infiammarme:
A che tu, bella man, tanto impiagarme?

Deh per Dio se non pace, tregua alquanto.

S'io vi do fama, e di voi scrivo e canto, Non dovereste già tal guerra farme; Prendete contra chi v'ha in odio, l'arme: Io v'amo e seguo, e merto altro che pianto.

Che gloria v'è stracciare un vile e basso, Un cieco un disarmato e sì mal forte, Che va per via cadendo a ciascun passo?

Ma se pur simil fin mi vien per sorte, Prego chi mi amerà, scriva sul sasso: Due occhi ed una man fur la mia morte.

# SONETTO,

Semplice avventurate pastorella,
Che il di ti stai fra'l gregge senza cuta,
Poi quando l'altra gente il ciel ne furz.
Torni a posar ne la tua agreste colla;

Lasso, che sparsa in questa parte e 'n quella Senza quiete il giorno, e a notte oscura Vassene la mia vita aspera e dura, Come dal mar percossa navicella.

Tu sol temi del lupo, ma un fier cane Per te sta vigilante a simil guerra, Che fa l'insidie sue rimaner vane;

Ed io temo del cielo e de la tetra; Contrá ho fortuna, amor, le genti umane, Ne l'arme alcun per mia difesa affersa.

#### SONETTO.

DEn fosti in Cipro colta nel giardino D'amor, o in quel di Giove a noi lontano, Rosa gentil; che in questo nostro piano, Sì bel fior non si coglie d'alcua spino,

Poiche a me ti mandò la bella mano, A l'odor tuo son fatto in parte sano; Mover non mi potta, ch'ora cammino,

la di una cosa prendo maraviglia,

Che già pallida secca e smorta sei,

Che dianzi eri sì vaga e sì vermiglia.

orna a madonna, e di piungendo a lei, Che sua bellezza al suo stato somiglia, E che al suo ben proveda e al matrir misi,

#### 226

#### SONETTO.

Donns ch'ogni arimal tira a sua corte; Quando giunger ti vidi a le sue porte Stanca smarrita e di color di cera...

Stava come colui che presto apera
Uscir di trista e dolorosa sorte;
E dicea: se a costei apre la morte,
Entrerò seco ne la reggia nera.

Dietro a te m'ascondea, ma l'empia e tia,. Che se ne accorse, mi lasciò di fuora; Tanto lei brama e amor la pena mia.

Piacemi che per me tu vivi ancora; Starò saldo a l'entrata, e forza fia, O che lei m'apra, ovver che alcun non mora. ap dede de de dede de desde de desde de de

#### SONETTO.

Arte de l'alma mia, caro consorte, Che vivrai dopo me qualch' anno ancora, Se vuoi che in pace ed in quiete io mora, Tempra tanto dolot sfrenato e forte.

vederti attristar m'è doppia morte; E se pur pianger vuoi, deh fa dimora Tanto che I spirto se ne voli fuora, Ch'esser già per uscir sento a le porte.

mio partir sol ti domando un dono; Che servi fede al nostro casto letto Che in la mia verde età freddo abbandono.

perchè accade pur qualche dispetto Tra consorti talor, chieggo perdono. Io vo; rimanti in pace; in ciel t'aspetto.



# RUSTICO ROMANO.

- S' lo fussi stato nel pensier più tarde,
  Nel mover gli occhi e nel serviz più lesso,
  Quel casto cor per cui morendo stento
  Non m'avria privo ancor dei dolce sguido.
- Il fueco ove di e notte agghisco ed mio Già saria trito cener, non che spente; O forse non si acerbo il mio termento Ne si vittorioso il fiero dardo.
- Lasso, che parlo, e contra chi mi adegno; Se di mia libertà audato e privo Vo dietro al cieco amor che mi trasponti:
- Qual grazia o mio destin più mi tien vivo, Poi che il bel viso angelico e benegno M' ha chiuso il passo, e la speranza è morta

7.31v .



In poesia combatte col rasojo.

# BURCHIELLO.

STRAMBOTTO.

Ratel mio, non pigliar moglie,
Se non vuoi tormenti e doglie.
Io ti voglio consigliare
Senza chiedere il consiglio;
Non voler moglie pigliare,
Se tu vuo' fare il tuo miglio;
Non entrare in tal periglio,
Se vuoi star lieto e contento;



7

Che non c'è il maggior tormento Sotto il ciel, che l'aver moglie. Fratel mio, non pigliar moglie, Se non vuoi tormenti e doglie. Sai perchè lo fece Dio?

Per degnarci al paradiso,
E quest'era il suo desio,
E per scampar canto e riso,
Che non s'ha, io te n'avviso,
Quella gloria senza pena;
E non c'è tal disciplena
Sotto il ciel, che d'aver moglie.
Fratel mio, non pigliar moglie,
Se non vuoi tormenti e doglie.

Vuo' veder tu s'egli è vero?

Pensa un poco al padre antico,
Onde poi per tal mistero
Fummo in bocca al gran nimico,
Solo per mangiar del fico
Per cagion di quella vana:
E non c'è cosa più strana
Sotto il ciel, che d'aver moglie.

Fratel mio, non pigliar moglie,
Se non vuoi tormenti e doglie.

Io lo so che l'ho provato,
E lo provo a tutte l'ore;
Che ho moglie e parentato
Di tormento e di dolore.

Vuo' tu far lo 'tuo migliore? Non la torre, o fratel mio, Ch'io ti giuro in fe di Dio, Che non c'è le maggior' doglie.

Fratel mio, non pigliar moglie, Se non vuoi tormenti e doglie. latda come io ero grasso, Trionfal, bello, e polito, Ed or son smagrito e lasso, Tutto quanto sbalordito: Questo avvien che son marito; Questo è bene il nome drito, Non marito, anzi smarrito, Di qualunque piglia moglie.

Fratel mio; non pigliar moglie, Se non vuoi tormenti e doglie. la m'ha cavato il suco, Ti so dir come sedei; Che mai più non mi riduco, Sì mal stan li fatti miei: Ben peggior di morte sei, Nè mi posso tener ritto: Io sto lasso e tutto afflitto, Pien di guai e pien di doglie.

Fratel mio, non pigliar moglie, Se non vuoi tormenti e doglie.

#### SONETTO.

- LA poesia combatte col rasojo,

  E spesso anno per me di gran quistioni;

  Ella dicendo a lui: per che cagioni

  Mi cavi il mio Burchiel de lo scrittojo?
- E lui ringhiera fa del colatojo, E va in bigoncía a dir le sue ragioni; E comincia: io ti prego mi perdoni, Donna, se alquanto nel parlar ti nojo:
- S'i'non fuss'io, e l'acqua, e'l ranno caldo, Burchiel si rimarrebbe in sul colore D'un moccolin di cera di smeraldo:
- Ed ella a lui: tu sei in grand'errore:

  D'un tal disio porta il suo petto caldo,
  Ch'egli non ha in sì vil bassezza il cor.

  Ed io: non più romore,
  Che non ci corra la secchia e'l bacino;
  Ma chi meglio mi vuol, mi paghi il vino

-

#### SONETTO.

Va in mercato, Giorgin, tien qui un grosso, Togli una libbra e mezzo di castrone Da lo spicchio del petto o da l'arnione; Dì a Peccion, che non ti dia tropp' osso.

Ispacciati, sta su, mettiti in dosso, E fa di comperare un buon popone; Fiutalo, che non sia zucca o mellone; Tollo dal sacco, che non sia percosso:

Se de' buon' non n'avessero i foresi, Ingegnati averne un da' pollajuoli; Costi che vuole, che son bene spesi.

Togli un mazzo tra cavoli e fagiuoli;
Un mazzo, non dir poi, io non l'intesi,
E del resto toi fichi castagnuoli,
Colti senza picciuoli,
Che la balia abbia tolto loro il latte,
E pajansi azzuffati con le gatte.

#### SONETTO.

Non son tanti babbion' nel mantovano; No salci no ranocchi in ferrarese, No tante barbe in Ungheria paese, No tanta poveraglia è in Milano,

Nè più superbia anno i franciosi in yano, Nè più sentenze in Dante non s'intese, Nè più pedanti stanno per le spese, Nè tanto sangue mangia un catalano,

Nè tante bestie vanno a una fiera, Nè più quartucci d'acqua in fonte gajo, Nè più ai Servi miracoli di cera,

Nè più denti si guasta un calzolajo, Nè in più occhj è sparsa una panzieta, Nè tante forche merita un mugnajo, Nè tanti sgorbj fa l'anno un notajo, Nè sono in Arno tanti pesciolini, Quant'è in Vinegia zazzere e cammini. **\$\$**u\$u\$u\$a\$¤¥u\$a\$u\$u\$u\$u\$u\$u\$u\$u\$u\$a\$a\$a\$a\$

# SONETTO.

A Ndando la formica a la ventura Giunge dov'era un teschio di cavallo, Il qual le parve senza verun fallo Un palazzo real con belle mura:

E quanto più cereava sua misura Sì gli parea più chiaro che cristallo, E sì diceva: egli è più bello stallo Ch'al mondo mai trovasse creatura.

Ma pur quando si fu molto aggirata, Di mangiare le venne gran desio, E non trovando, ella si fu turbata;

E diceva: egli è pur meglio che io Ritorni al buco dove sono usatà, Che morte aver; però mi vo con Dio. Così voglio dir io: La stanza è bella, avendoci vivanda, Ma qui non è, se alcun non ce ne manda.

#### SONETTO.

BEO d'un vino a pasto che par colla, E tien di muffa, e sa di riscaldato; E parmi con assenzio temperato, Con fiele e rabbia e sugo di cipolla:

Dentro vi metto il pane, e non s'immolla, E sta da l'acqua tutto separato; E così nel bicchier sendo ghiacciato: Tu puoi ben dimenar, che non si crolla;

E dopo questo, i' beo d'un sì tristo, Che non sarebbe buono a lavar tigna, Per certo egli è un fino cacciactisto.

Staccio non passerebbe ne stamigna,

Tanto è morchioso e con la feccia misto;

Sciloppo mi par ber, ma non di vignà:

Chi ne bee, non ghigna;

Che gli è ciprigno, e cerboneca fina;

Chiudendo gli occij mi qua medicina.

# SONETTO.

SE tutti i nasi avessin tanto onote Di venire a comune e fare anziani; Io ve ne metterei un fra le mani, Che par de nasi natural signore.

Faria Gonfaloniere, e lor maggiore,
Facendoli goder come Piovani,
A Malvagía, a'Corsi, e buon Trebbiani;
Ma succeria per se pure il migliore.

Egli è vermiglio e pien d'umor ridutti; Alto di schiena e di persona grande, Augusto sempre, e 'mperador di tutti:

Nascon rubini su per le sue bande,
Ambre, balasci, e germinando frutti,
Cirege, sorbe, e succiole, con ghiande.

E sempre vino spande,
Tal che d'accordo tutti son rimasi,
Ch'ei sia sommo pontefice de nasi.

<del>|</del>

#### SONETTO.

Quando il fanciul da piccolo sciocchegg Castigal con la scopa e con parole, E da sette anni in su, e'sì si vuole Adoperar la sferza e la coreggia;

- Se da quindici in su ei pur folleggia, Prova il baston, che altro non ci vuole, E tante glie ne dà, che dove suole Disubbiditti, perdonanza chieggia:
- E se da venti in su ei t'affatica, Fa metterlo in prigion se te ne cale, E quivi presso a un anno tel nutrica:
- E se da i trenta in su ei pur fa male,
  Amico mio, non durar più fatica,
  Che di trent'anni castigar non vale:
  Partil da te cotale
  Me'che tu puoi, benchè ti sia gran duo
  E fai ragion che non ti sia figliuolo.

**«** 

## MATTEO FRANCO.

## SONETTO.

Buon di. Buon di e buon anno, e come stai?

Domin', quant'è ch'ella entrò questa Messa?

Ora. Si eh? credei pur star senz'essa.

Or be', che è di te? come la fai?

Nasse! i'non so; i'ho di molti guai. Ho in casa ancor la mia Tira e la Tessa Con poca dota, e'l tempo pur s'appressa. Oh, Bortol tuo ha avuto brighe assai?

Ah sciaurata! i'ho che fare anch'io,

Pur mi ricolgo in casa un po'di pane.

Tu incanni: come hai tu buon lavorio?

L'acqua con che noi ci laviam le mane
Non guadagniam tra me e'l garzon mio.
Che son di quelle tue galline nane?
Da una in fuor son sane;
Quella ha non so che indozza al palatío...
Bembe'; la messa è detta, addío; addío.

# р і ѕ т о ј д

#### SONETTO.

Ignori, io dormo in un letto a vettura, E stommi in una camera a pigione Con certo lenzuoletto di saccone, E pajo un benefizio senza cura;

E d'ogni lato lagriman le mura, Che par ch'abbian di me compassione; E se vi meno mai qualche persone, Parmi d'entrare in una sepoltura.

Mosche ragni formiche in compagnia Mi fanno intorno a gli occhj una moresca, Che par che voglian dir; vattene via.

D'estate è calda; e d'inverno è fresca; E se foco vi fo; per grazia mia Non creder già che'l fumo via sen'esca. Sì che non ti rincresca, Che oltra tanto affanno pena e duoto. Convienmi ancora poi pagate il nolo. \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

### BERNARDO BELLINCIONI.

#### SONETTO.

Hi vuol che roba avanzi ad un convito ; Facci che a mensa non vi sia il Tapone, Che l'arme mangería con che Sansone N'ammazzò tanti; or basti, egli è chiatito. Dunque per oggi fatelo romito, Come studiante faccia vacazione; Che una formica in bocca ad un lione Sarebbe un toto a lui sendo arrostito. l'credo, se la torre di Babello Fusse piena di roba, che'n un pasto E' direbbe, ch' è questo? un figatello? Dunque non aspettate a mensa il guasto; Anzi sarebbe una tempesta quello; Però fate di fuor che sia rimasto; E se vuol far contrasto, I' non saprei trovar miglior difesa, Cac ciarlo come can fuor d'una chiesa.

# ANTONIO ALAMANNI.

#### SONETTO.

Mor yuol pur ch' io l'ami, ed io non posso, Perch'io non porto mai denari a lato: Tu sai che chi non ha qualche ducato, Non può ripor la sua carne senz'osso. S'ei saettasse altrui con qualche grosso, Sarebbe da più gente seguitato; Ma mi pare un birrone scioperato, Cieco sbracato e senza panni indosso. Voi dovereste, amanti, esser pur chiari, Che oggi li denar' son fatti amore, E amore non è altro che denari. L'un dice: donna, io son tuo servitore; Quell'altro dice: se tu non ripari, Io sento consumar l'afflitto core; E dicele che muore: E lei risponde: se vuol morir, muoja, Che chi non ha denar', non abbia foja. Sonle i sonetti a noja, E stu gli le mandasse un centinajo,

Tutti son paragon de l'un danajo.



Plutone è questo, e Proserpina è quella

# NICCOLO' MACCHIAVELLI, CANTO DE' DIAVOLI.

Clà fummo, or non siam più spirti beati,
Per la superbia nostra
Da l'alto e sommo ciel tutti scacciati;
E in questa cirtà vostra
Abbiam preso il governo,
Perchè qui si dimostra
Confusione e duol più che in inferno.

E fame e guerra e sangue e ghiaccio e foo Sopra ciascun mortale. Abbiam messo nel mondo a poco a poco; E'n questo carnovale Vegniamo a star con voi, Perchè di ciascun male Stati siamo e sarem principio noi. Plutone è questo, è Proserpina è quella

Che a lato se gli posa,
Donna sovra ogni donna al mondo bella:
Amor vince ogni cosa;
Però vinse costui
Che mai non si riposa,
Perchè ognun faccia quel che ha fatto lui.

Ogni contento e scontento d'amore
Da noi è generato,
E'l pianto e'l riso e'l canto ed il dolore:
Chi fusse innamorato
Segua il nostro volere,
E sarà contentato,
Perchè d'ogni mal far pigliam piacere.

#### **~**

#### CAPITOLO.

#### DELL'OCCASIONE.

CHi sei tu che non par donna mortale? Di tanta grazia il ciel t'adorna e dota: Perchè non posi? perchè a' piedi hai l'ale? Io son l'occasione, a pochi nota; E la cagion che sempre mi travagli È, perch'io tengo un piè sopra una rota. Volar non è che al mio correr s'agguagli; E però l'ale a'piedi mi mantengo, Acciò nel corso mio ciascuno abbagli. Gli sparsi miei capei dinanzi io tengo; Con essi mi ricuopro il petto e'l volto, Perch' un non mi conosca, quando vengo. Dietro del capo ogni capel m'è tolto; Onde in van s'affatica un, se gli avviene Ch'io l'abbia trapassato, o s'io mi volto. Dimmi, chi è colei, che teco viene? È penitenza; e pero nota e intendi. Chi non sa prender me, costei ritiene. E tu mentre parlando il tempo spendi, Occupato da molti pensier' vani, Già non t'avvedi, lasso, e non comprendi Com' io ti son fuggita da le mani!

## CAPITOLO.

# DELLA FORTUNA.

Con che rime già mai o con che versi Canterò io del regno di Fortuna, E de'suoi casi prosperi ed avversi? E come ingiutiosa ed importuna, Secondo è giudicata qui da noi, Sotto il suo seggio tutto il mondo aduna? Temer, Giovan Battista, tu non puoi, Nè debbi in alcun modo aver paura D'altre ferite, che de colpi suoi. Perchè questa volubil creatura Spesso si suole oppor con maggior forza, Dove più forza aver vede natura. Sua natural potenza ognuno sforza; E il regno suo è sempre violento, Se virtu eccessiva non lo ammorza. Ond' io ti prego che tu sia contento Considerar questi miei versi alquanto, Se ci sia cosa di te degna drento.

! la diva crudel rivolga intanto · Ver di me gli occhi suoi feroci, e legga Quel ch' or di lei e del suo regno io canto. . benche in alto sovra tutti segga, Comandi e regni impetuosamente, Chi del suo stato ardisce cantar vegga. vuesta da molti è detta onnipotente; Perchè qualunque in questa vita viene, O tardi o presto la sua forza sente. pesso costei i buon' sotto i piè tiene, Gl'improbi inalza, e se mai ti promette Cosa veruna, mai te la mantiene. sottosopra e Santi e Regni mette Secondo che a lei pare, e i giusti priva Del bene che a gl'ingiusti larga dette. enesta incostante dea e mobil diva Gl'indegni spesso sopra un seggio pone, Dove chi degno n'è mai non arriva. Sostei il tempo a modo suo dispone; Questa ci esalta, questa ci disface Senza pietà, senza legge o ragione. Sè favorir alcun sempre le piace Per tutti i tempi, nè sempre mai preme Colui che in fondo di sua ruota giace. Di chi figliuola fosse, o di che seme Nascesse, non si sa; ma si sa certo, Che sino a Giove sua potenzia teme.

Sopra un palaszo da ogni parte aperto Regnar si vede, ed a verun non toglit L'entrar in quel, ma è l'useir incerte-Tutto il mondo intorno vi si accoglia, Desideroso veder cose nuove, E pien d'ambizion e pien di veglie. Ella dimora in su la cima, dove : La vista a qualunque com non niega; Ma in piciol tempo la rivolge e muove. .Ed ha due volti quest'antica strega, L'an fero, e l'altro mite, e mentre volu, Ora ti vede or ti minaccia or priega. Qualunque vuol entrar benigna ascolta, Ma con chi vuol uscirne poi s'adira, E spesso del partir gli è la via tolta. Dentro con tante mote vi si gira, Quanto vario è il valire a quelle cose, Dove ciascun che vive, pon la mira. Sospir bestemmie e parole ingiuriose ... S'odon per rutto usar di quelle genti Che dentro al segno suo Fortuna ascost. E quanto son più ricchi e più potenti, Tanto più in lor discortesia si vede ; Tanto son del suo ben men conoscenti. Perchè tutto quel mal che in noi procede S'imputa a lei; e s'alcan ben l'uom trova, Per sua propria virtude averlo erede.

Tra quella turba variata e nuova Di que conservi che quel loso serra, Andacia e gioventu fa miglior prova.

Vedevisi il timor prostrato in terra

Tanto di dubbi pien, che non fa nulla;
Poi penitenza e invidia gli fan guerra.

Quivi l'occasion sol si trastulla, E va scherzando tra le ruote attorno La scapigliata e somplice fanciulla,

E quella ruota sempre notte e giorno,
Perchè il ciel vuole, a lui non si contrasta,
Ch' ozio e necessità le volti intorno.

L'una racconcia il mondo, e l'altra il guasta, Vedesi ad ogni tempo ed a ogni otta: Quanto val pazienza e quanto basta.

Usura e fraude si godono in frotta

Potenti e ricchi, e tra queste consorte

Sta liberalità stracoiata e rotta.

Veggionsi assisi sopra de le porte, Che, com'è detto, mai non son serrate, Senz'occhi, e senz' orecehi, caso e sorte,

Potenzia onor ricchezza e sanitate Stanoo per premio; per pena e dolore Servitù infamia morbo e povertate.

Fortuna il rabbioso suo furore Dimostra con quest'ultima famiglia; Quell'altra porge a chi ella porta amore.

Colui con miglior sorte si consiglia Tra tutti gli altri che in quel loco stanzo, Che ruota al suo voles conforme piglia. Perchè gli umor che adoperar ti fanno. Secondo che convengon con costei, Son eagion del juo ben e del ruo danno. Non però che fidas ti possa in lei. Nè ereder d'evitar si duro morso. Suoi duri colpi impetuosi e rei; Perchè mentre girato sei dal dorso Di ruota, per allor felice e buona, La qual cangia le volte a mezzo il como, E non potendo tu cangiar persona, Nè lasciar l'ordin di che il ciel ti dotas Nel mezzo del cammin la t'abbandona. Però, se questo si comprende e nota, Sarebbe un sempre felice e beato Che potesse saltar di ruota in ruota, Ma perchè poter questo c'è negato Per occulta virtu, che ci governa, Si muta col suo corso il nostro stato. Non è nel mondo cosa alcuna eterna; Fortuna vuol così, che se ne abbella, Acciò che il suo poter più si discerna. Però si vuol lei prender per sua stella. E quanto a noi è possibile, ognora Accomodarsi al variar di quella.

Tutto quel tegno suo dentro e di fuora Istotiato si vede, e dipinto Di que' trionfi de'quai più s'enora. Nel primo loco colorato e tinto 🕠 Si vede come già sotto l' Egitto Il mondo stette soggiogato e vinto; E come lungamente il tenne vitto Con lunga pace, e come qui i fue Ciò che di bel ne la natura è scritto. Veggonsi poi gli assirj ascender sue 🕾 Ad alto scettro, quand'ella non voise Che quel d'Egitto dominasse piue. Poi come a' medi lieta si rivolse, Da' medi a' persi, e de greci la chioma Ornò di quell'onor che a' greci tolse. Quivi si vede Menfi e Tebe doma, Babilon Troja e Cartagin con quelle, Gerusalem Atene Sparta e Roma; Quivi si mostran quanto furon belle, Alte ricche potenti, e come alfine Fortuna a' lor nemici in preda dielle. Quivi si veggon l'opre alte e divina. De l'imperio roman, poi come tutto Il mondo infranse con le sue ruine. Come un torrente rapido che al tutto Superbo è fatto, ogni cosa fracassa Dovunque aggiugne il suo corso per tutto;

E questa parte accresce e quella abbassa, Varia le ripe, varia il letto, il fondo, E fa tremar la terra donde passa; Così Fortuna col suo furibondo Impero molte volte or qui or quivi Va trasmutando le cose del mondo. Se poi con gli occhi tuoi più oltre artivi, Cesare ed Alessandro in una faccia Vedi, quelli che fur felici vivi. Da questo esempio quanto a costui piaccia, Ouanto grato li sia, si vede scorto, Chi l'urta chi la pigne o chi la caccia. Pur nondimanco al desiato porto L'un non pervenne, e l'altro di ferite Pieno fu a l'ombra del nimico morto. Appresso questi son genti infinite, Che per cadere in terra maggior botto, Son con costei altissimo salite. Con queste giace preso morto e rotto Ciro e Pompeo, poi che ciascheduno - Fu da Fortuna in fin al ciel condotto. Avresti tu mai visto in loco alcuno. Come un'aquila in alto si trasporta, Cacciata da la fame e dal digiuno? E come una testuggine alto porta, Acciò che il colpo nel cader la 'nfranga, E pasca se di quella carne morta?

l Fortuna, non che vi rimanga,
orta uno in alto, ma che rovinando
lla sen goda, ed ei cadendo pianga.
or si vien dopo costor mirando,
ome d'infimo stato alto si saglia,
come ci si viva variando.
e si vede come la travaglia
Tullio e Marco, e li splendidi....
iù volte di lor gloria or cresce or taglia,
esi alfin che i trapassati giorni
ochi sono e felici; e que son morti
rima che la lor ruota indietro torni,
he voltando al basso ne li porti.



# NOTIZI" DEPOETI

CONTENUTI IN QUESTO VOLUME :

#### GIUSTO DE CONTI

#### NOTIZIE STORICHE.

Poco sappiam di questo esimio scritture. Fu da Valmontone Romano. S' innamorò del 1409. in Roma d'una fanciulla, che il fe' puta. Morì poco avanti al 1452. e su sepolto in Rimini nel celebre tempio di S. Francesso, eretto da Sigismondo Pandolfo Malatesta. En oratore e giurisconsulto.

# Notizie Critiche.

Ogni secolo ha il suo Livico maestro degli altri. Nel secolo dopo il Petrarca io non trovo il migliore del canzoniere di Giusto de Conti. Eccolo dunque intero. La sua Bella Mano ha un non so che di Petrarchesco, che si allontana dal servile, e che a ragione gli dà il titolo di pescatore, non di plagiarie. Un languida passionato, un colorito dolce, una semplice sensibilità vibrano le sue rime, malgrado la decadenza del buon gusto a quel tempo. Non ha nì il bizzarro, nì il capriccioso di quelli che lo seguirono, e molto meno la mervatezza di quelli che lo imitarono. Tanto potè in lui la Bella Mano della sua amante, Il Gravina fu si rapito del suo ingegno, che il creò Senatote Romano con un tratto poco critico della sua penna.

\*\*\*

#### DANTE ALIGHIERI.

Vedi Dante nel tomo III. Paradiso in fine della Cantica.

#### GUITTONE D'AREZZO.

NAcque Guittone in Arenzo. Altri le velione cel cognome del Viva, altri Bonati. Su Cavaliere Gaudente, che era un Ordine sel: tisolo di frate. L'invenzione delle soi sillat ut, te, mi, fa, sol, la, che usiam nel selfeggio, le reser più celebre che il suo rism paetica. Sotto Giovanni XX. Papa, ed Entico II. Imperatore scrisse il suo Mictologio, Chi la vuole autore del clavicembalo nau la latto Venanzio Forsunato, che vissa mel 570, e che parla del canto figurato, e della musica istrumentale.

#### GUIDO CAVALCANTI.

Nacque Guide da messer Cavalcante di nobil famiglia in Firenze, prima della metà del secolo XIII. Fu più fazionazio, che filoufo. S' involse nei partiti di quell' età, e fu costretto a viaggiare. Il suo genio inquiete gli accorciò la vita, che terminà veuse la fine dell'anno 300. Dante gli fu amicissimo. Il Boccaccio nella novella IX della VI. giornata del suo Decamerone saccia Guido di poca credenza, ed il Bayle protettore degli atei gli foce eco. Ma il co. Mazzuchelli cerca di difenderlo. Le sue poesie doveano essere ssimate a que giorni.

# CINO DA PISTOJA.

Naque Cino in Pistoja dalla nobil famiglia de Sinibuldi o Sinibaldi a 15 aprilo 1270. En celebre giureconsulto, amico di Dante e Petrarca, e maestro di Bartolo. Il suo canzoniere raddolcì l'asprezza della lingua Italiana. Morì ai 19. Dicembre 1336.

In questa libreria di S. Marco esiste una canzone inedita di messer Cino nella morte di Dante. Bell'argomento! Io voglio disingannare coloro, che credono o buone o migliori le opere degl'illustri poeti rimaste finora ignote. Eccola.

# CANZONE.

Du per la costa, amor, de l'alto monte Drieto a lo stil del nostro ragionare Or chi potrà montare, Poi che son rotte l'ale d'ogn'ingegna? I penso che gli è secca quella fonte, Ne la cui acqua si potea specchiare 'Ciascun del suo errare, Se ben volem guardar nel dritto segno. Ah vero Dio, ch'a perdonar benegno Sei a ciaseun, che col pensier si colon, Quest'anima bivolca

Sempre è stata à amor coltivatrice, Riternerà nel grembo di Beatrice. Qual oggi mai da gli amorosi dubi, Sarà a nostri intelletti secur passo, · Poi ch' è caduto, ahi lasso, Il ponte ove passava i peregrini? Mo il veggio sotto nubi Del suo aspetto si copre ognun basso, Siccome'l duro sasso Si copre d'erba e talora di spini. \* Ab dolce lingua, che con tuoi latini · Facei contento ciascun che t'udia, Quanto dolor si dia Ciascun che verso amor la mente ha volta; Poi che fortuna dal mondo t'ha tolta. Canzone mia, a la nuda Firenza Oggi ma'di speranza te n'andrai; Di che ben po'trar guai, Ch' omai ha ben di lungi al becco l'erba. Ecco la profezia che ciò sentenza Or è compiuta, Firenza, e tu'l 3xi. Se tu conoscerai Il tuo gran danno piangi che t' acerba. E quella savia Ravinna che serba Il tuo tesoro allegra se ne goda, Ch'è degna per gran loda. Così volesse Iddio che per vendetta Fosse deserta l'iniqua tua serra.

#### ORTENSIA DI GUGLIELMO,

Ble a patria Fabbriano. Fiore al tempo Bel Petrarca circa il 1380. Il suo stile vince El suo secolo, ed il suo sesso.

# FAZIO DEGLI UBERTI.

Nacque in Firenze: è incerto l'anno di sua nascita e di sua morte che accader dovette verso il 1400, come si raccoglie da sue dettere ad amici, che aller viveano. Il suo Dittamondo è una narrazione in terza rima di geografia. Non può gareggiare nè con Dante, nè con Cino, e molto men col Petrarca. Eu sepolto in Verona, dove morì.

# MARCHIONNE TORRIGIANI.

DI questo autore, che si trova nell'indice dell' Allacci, altro non posso dire, se non ch'è antico, e quasi coetaneo al Petrarca.

# GIUSTINA LIEVI PEROTTI.

Nacque in Sassoferrato. En di nobil famiglia. Visse contemporanea al Petrarea. El la poten meritare la sua stima e la sua amicizia, se gli scrisse quel bel sonetto, lo vonti pur drizzar queste mie piume; a cui egli collaltro rispose, La gola, il sonno, e l'oziose piume. E' bene che ciò si creda; ma io non mi fo mallevadore dei piccioli aneddoti.

# LIVIA DEL CHIAVELLO.

Fu moglie di Chiavello Chiavelli signore di Fabbriano. Visse a' giorni del Petrarca, e toccò il 1410. Il cav. Tirabeschi dubita, che l'alloro poetico non sia troppo ben fermo sulla fronte delle nostre poetesse d'allora. Il lascerò che i lor versi decidano l'ingrata quistione.

#### UGOLINO UBALDINI.

Golino d'Azzo degli Ubaldini fu cittudia di Fachza, e visse in Toscana. Dante na parla nel XIV. del suo Purgatorio. Fiore tirca il 1250.

#### FRANCO SACCHETTI.

Nacque in Firenze circa il 1335. Fu elegante poeta a suoi tempi, come indica il piccolo ditirambo, da me qui recato, oltre alcune sue rime. I suoi cittadini l'incaricarono
d'ambasciate: ebbe molte sventure, quali a
un poeta si convenivano. Morì poc' oltre al
1400. Le sue novelle sono semplici; ma il Boceaccio gli tolse la prima palma, malgrado la
sua affettata prolissità.

#### MARIOTTO DAVANZATI.

NAcque in Firenze. Fiord circa il 1436. Fu innamorato e cantò con qualche leggiadria.

#### BERNARDO PULCI.

Eu fratello di Luigi, e di Luca. Poetècirca gli anni 1450. Tradusse la bucelica di Virgilio, e fece alcune elegie con minore reazezza de suoi coetanei.

<u> </u>

#### FRANCESCO ACCOLTI.

Nacque in Arezzo circa il 1410. Le leggi gli diedero nome ed onori più che la poesia. Di lui parla con critica giustissima il Tirabeschi, confutando le favole del Panciroli adutate dal Mazzuchelli.

#### MALATESTA DE' MALATESTI.

Eu figliuolo di Pandolfo di Rimini. Nacque nel 1370. Fu Senator di Roma, e guerriero. Amò le lettere; ma più le sociali virtà. Morì a' 9. Dicembre nel 1429., e fu sepolto in S. Francesco di Pesaro.

# I DUE BUONACCORSI DA MONTEMAGNO.

Pistoja. Il primo conobbe il Petrarca, e fu Gonfaloniero in sua patria nel 1364. Petrarcheggiarono ambidue, ma con felice riuscita. La lor platonica filosofia non ha tempo di annojarci, perchè è assai moderata, qual conviensi a chi l'adopera nel ritmo poetico. Di questi due buoni poeti scrisse lungamente il Sig. Vincenzio Benini mella sua edizion di Cologna 1772.

#### LEONARDO ESTENSE.

Fu figliuolo di Niccolò III. d'Este, Marchese di Ferrara. Amò più le scienze che l'armi, e conversò volentieri più ce letterati, che ce cortigiani. Recitava in pubblico i cuoi versi; e le lodi eran dirette non al principe, ma al poeta. Que due sonetti da me recati banno un non so che di venustà greca, ch'à ignota ai moderni stitici grecheggianti. Fu anche oratore eloquente. Morì a' 30. settembro 1450. e fu seppellito negli Angioli.

#### ANDREA DE BASSO

N Acque in Ferrara, e fiore nel 1470. LA. sua canzone di getto a una donna morta, de la e lasciva, lo fece immortale. È una miditazione poetica, ma fruttuosa.

#### ANTONIO CORNAZZANO.

Elebre è il suo nome, e vero il suo merito, noto fin dall' anno 1471. per un' erazione da lui detta in Milano a favore di Piacenza, ch' era sua patria, com' egli scrive.
I Ferraresi il voglion tra i lor poeti, perb'
egli visse, nel fin di sua vita, caro al dua
Ercole I. e alla duchessa Lucrezia Borgia.
Esule dalla sua patria si rifugiò in Venezia,
e trattò alla famigliare col dotto e valoroso
Bartolommeo Colleone. Tutti conoscono la sua
opera in terza rima de re militari. Le altre
sue produzioni latine e volgari in prosa e in
verso sono accennate dal Tiraboschi. Morò
verso il 1500.

#### FILIPPO BRUNELLESCHI,

E Noto per opere d'architettura. Ma il sonetto da me riportato ce lo fa credere grazioso poeta. Nacque in Firenze nel 1377. e morì nel 1444. Il suo genio fu grande quanto quello de Medici suoi mecenati, che approfittaron dell'arte sua.

#### AGOSTINO STACCOLI.

Uesti si conosce col nome d'Agostino d' Urvino. Fu nel 1485, mandato ambasciadore del duca Guido a Papa Innocenzo. VIII. che il volle suo segretario. E'un de' migliori poeti à quel tempo.

**《我**来来来来来来来来来来来来来来来来来来

#### LODOVICO SANDEO.

FU Ferrarese. Ebbe a fratello il canonista Felino Sandeo; ebbe ad amico il poeta Antonio Tobaldeo. Ecco forse perchè noi ora sappiamo, ch'ogli esisteva circa il 1470.

#### FRANCESCO CEI.

NAcque in Firenze. Fiori circa il 1480. Alcuni lo volcano non inferiore al Petranca. Ma chi sottoscriverà a tal giudizio? Fu di men barbari, ma non più dei più robusti. Lasciamo il primato al Conti, all'Aquilano, d Tebaldeo, al Medici, ai Montemagni, mastri di questa ctà.

#### LORENZO DE'MEDICI.

I.A letteratura in Italia rinasee con questo grand' uomo de' Medici, nome grato a chiunque ama le lettere. Promosse i huoni studj, c li coltivò. Fu nipote di Cosima, e figlio di Puro, e di Lucrezia Tornahuoni, donna letterata a que' giorni, di cui abbiamo ancora delle rime divote. Leggiadra e fervida fantasia, filice imitazion degli antichi, invenzione elegante, stil delicato, e una certa poetica filosofa fanno il suo carattere ed il suo elogio. Amò il genio teatrale, e ornò le mascherate con versi, che si leggono ne' Canti carnascialeschi; e in questo libero genere di poesia trovò molti

seguaci. Compose la Rappresentazione di S. Giovanni e Paolo con trentadue personaggi, e in ottava rima; compose anche le ottava contadinesche sulla Nencia. Ma la prima è troppo sacra; e queste troppo profane. Tentò di più il satirico ed il ridicolo coi capitoli detti il Simposio e i Beoni. Nissuno eggi s'affatica di leggerli. Nacque nel 1448 e morì nel 1492. Ebbe in moglio Clarice Orsini; e tra gli altri figliuoli Papa Leonc X. Le belle edizioni dei dotti greci furon fatte a sue spose. Quanto giovano i principi letterati!

### FRANCESCO CAPODILISTA.

Flore circa il 1444. Fu nobile Padovano, esimio dottor di leggi, governator di Milano sotto Filippo Maria Visconti, di cui era consigliero. Coltivò le muse con lode.

#### GIROLAMO BENIVIENI.

Omo notissimo agli amatori della poesia. Ristorò il buon gusto con Lorenzo de' Medici, Angiolo Poliziano, Marsilio Ficino, Giovanni Pico dalla Mirandola. Sarebbe stato ancera più poeta, se avesse meno amato la filosofia platonica. Io darò in altri tomi non lirici un saggio maggiore del suo stile ingegnoso. Questo gli può seemare in parte quella disistima, in che cadde presso di molti per lo suo attaccamento all' inutile e funesta eloquenza di frate Savonarola. Nacque in Firenze di nobil famiglia nel 1452. e morì ivi nel 1542.

# MATTEO MARIA BOJARDO.

Vedi Tomo I. Orlando Innamorate.

#### GASPARO VISCONTI.

 $m{F}_{U}$  cavalier Milanese. Il suo canzoniere fu stampato in Milano nel 1493. Ora non può egli piacer tanto a' moderni , quanto piacque allera a' suoi coetanei.

#### CARITEO.

Isse in Napoli nell'accademia del Pontano .Mort presso al 1515. Ha uno stile viuace e bizzarro, ma non molto corretto, come si raccoglie dal suo canzoniere lunghissimo, intitolato Endimione, stampato in Napoli ISOO.

### ANGELO POLIZIANO.

N Acque in Montepulciano ai 14. luglio nel 1454. Fu della civile famiglia Cini o Ambrogini. Morì in settembre nel 1494. Egli rinnovò la letteratura italiana in quel secole, come il Petrarca avea fatto nel prece· dente. Le lingue greca, latina e italiana, che coltivò a perfezione, l'amicizia de più dotti contemporanei, il padrocinio di casa Medici , le sette di Platone e d'Aristotele de volle piuttosto conescere che seguiro, gli dasno il titole a ragione di padre delle lettere. Le sue storie, traduzioni, erazioni si leggon con piacere anche nel secolo decimottavo. Tuto ciò lo dimostra autore; dalle sue poesie si prova ch'egli fu un genio. Tentò il genere ditirambico, e pastorale; ardi più oltre, e suneggiò la tragica azion dell'. Orfee . Ma k sue stanze per la giostra di Giuliano de Medici vanno anteposte a tutti i poemetti de cirquecentisti. Sonvità di stile, e d'immagini, grazia di lingua, e vivacità di caratteri fanno il suo colorito. Una certa antica rozzezza, che vi traspare talvolta, lo nobilita anzi in luogo di difformarlo. L'ameran sempre tutti. coloro, che amano il bello antico, quando è animate più che il moderno.

# SERAFINO DA L'AQUILA.

Egli possibile che un improvvisatore piaccia ancor quando scrive? Serafino prova che
id, con rarissimo esempio. L'estro estemporaneo
mal s'accorda con una limata coltura. Egli
nacque all'Aquila nell'Abbruzzo nel 1466. e
mori giovane in Roma nel 1500. Fu tamato
dai principi, a cui recitava con enfasi a suon
di liuto quanto gli dettava la fantasia. Piacque, e può piacere anche a noi, benchè nom
in ogni genere di poesia. I suoi sonetti vagliono più che le ottave, e queste son migliori
delle terzine. L'intero suo canzoniere sarebba
troppo. Quel sonetto in dialogo sulla natura
d'amore quanta filosofia rinchiude e ne insesegna!

#### PANFILO SASSO.

LU Modanese. Nacque verso il 1455. e morì in circa nel 1527. Poetò all'improvviso, e meglio in latino che in italiano. La sua eleganza non corrisponde al suo ingegno ed al suo sapere.

#### BERNARDO ACCOLTÍ.

Ecco un altro improvvisatore. Celebre à tal genere, quanto mediocre nelle poesie, de abbiamo alle stampe. Nacque in Arezzo, e fu detto l'unico Aretino. Poc'oltre visse al 1534.

#### ANTONIO TEBALDEO.

I'U medico e cancelliere. Nacque in Ferrara nel 1463. e morì in Roma nel 1537. I' il miglior lirico tra quattrocentisti, se si ucettui Giusto de Conti, che petrarcheggiò. Il Tebaldeo si aperse una nuova strada; e tenie un saper greco adattato al gusto italiano. Emulò l'Aquilano, mail vinse a comun parere. Il suo sonetto Parte de l'alma mia, caro consotte, è forse il più affettuoso di tutta l'antichità. Nell' egleghe è un po' inferiore. Il debbo lodarne ancora lo stil latino, e properio come poeta d'ingegno fecondo e piacevole.

#### RUSTICO ROMANO.

Flori circa il 1465. En al servigio di Ferdinando I. re di Napoli. Le sue rime raccolte con titolo Perleone purgate da una dizione barbara non sono le ultime di quel secolo.

#### BURCHIELLO.

NAcque in Firenze verso il 1380. Fubarbiere. Ha più nome che merito, suo padre era Domenico di Nanni. Ma ebbe di soprannome Burchiello, perchè componeva alla burchia, cioè a svarioni. In fatti egli è satirico e esceno; ne forse meriterebbe luogo in Parnaso, se non avesse dato il nome alla poesia burchiellesca, in cui ebbe pochi imitatori. E' oscuro, intralciato, e folto di bassi proverbj, in cui allude alle famiglie de tempi suoi. Le molte ristampe delle sue poesie altro non provano, se mon che vi fu sempre un impeto di prurito, in gran parte oggi scemato, chè stimolò gli uomini a voler esser toscani antichi per forza. Sarebbe omai sempo che più non si rileggessero in Italia tante inutili ribalderie. Morì nel 1448.

#### 364 Notiži #

# MATTEO FRANCO.

CAnenico di Firenze sua patria. En pretetto da Lorenzo de Medici, amico del Pulci e del Poliziano. Divenne satirico più per tratenimento che per mal animo. Faceto un quanto il Berni, ma più del Burchiello. Viste oltre il 1378.

#### PISTOJA.

SI crede la sua patria Velletri, e il suo nome Giovanni de Rossi. Fiore circa il 1490. Grazioso sè, che può meritare un luogo nel Parnaso italiano tra i poeti vivaci.

#### BERNARDO BELLINCIONI.

Florentino. Fiorì al tempo di Luigi Pulci, che ne facea grande stima. Morì in Milan nel 1491, dove prima era stato incoronato da Ladevico il Moro. Le sue poesie faceta son più in credito che le serie.

农天天天天天天子乡天天子乡乡乡乡乡大天大大

#### ANTONIO ALAMANNI.

EBbe a patria Firenze. Fiorècirca il 1480. Grande imitator del Burchiello; buffone e libero a par di lui, ma più semplice e naturale. La setta de' Burchiellisti però a poco a poco fu corrosa dalle sue stesse l'ascivie.

### NICCOLO' MACCHIAVELLI.

O Da nome crudel principio infausto! Ma io lascio un non sano politico, mentre propongo un non mediocre paeta. Un uomo che aspira alla gloria, non ha mai creduto di poterla acquistare intiera senza la conversazion colle muse. Io non posso scegliere alcuna delle sue commedie, perchè irreligiose. Ma i suoi versi famigliari mostrano un uomo pensaziore anche negli affari men serj. Il suo no-

# 366 Notizie de Poeti.

me non disdirà in una serie d'uomini tele quali furono i nostri poeti; nazione certan non la più religiosa tra le nazioni lettere Nacque a' tre di Maggio nel 1469, in renze, Morì a' ventidue di Giugno nel 1

#### IL FINË.

Fu corretto, e ricorretto dal Sig. Abate grini Pubblico Correttore, dall' Illus Sig. Abate C., e dal Pubblico Soprainten te alle correzioni.

#### NOI RIFORMATORI

Dello Studio di Padova.

A Vendo veduto per la Fede di Revisione, ed Approvazione del P. F. Gio: Tommaso Mascheroni Inquisitor General del Santo Offizio di Venezia nel Libro intitolato: Parnaso Italiano, o sia Raccolta de' Poeti Classici taliani Lirici antichi serj, e giocosi fino al Secolo XVI. MS. e Stampa, ec. non vi esser cosa alcuna contro la Santa Fede Cattolica, e parimente per Attestato del Segretario Nostro, niente contro Principi, e buoni Costumi, concediamo Licenza ad Antonio Zatta Stampator di Venezia, che possi essere stampato, osservando gli ordini in materia di Stampe, e presentando le solite Copie alle Pubbliche Librerie di Venezia, e di Padova.

Dat. li 10. Giugno 1784.

( Andrea Tron K. Proc. Rif.

(GIROLAMO ASCANIO GIUSTINIAN K. RIF.

Registrato in Libro a Carte 120. al N. 1112.

Davidde Marchesini Seg.

•

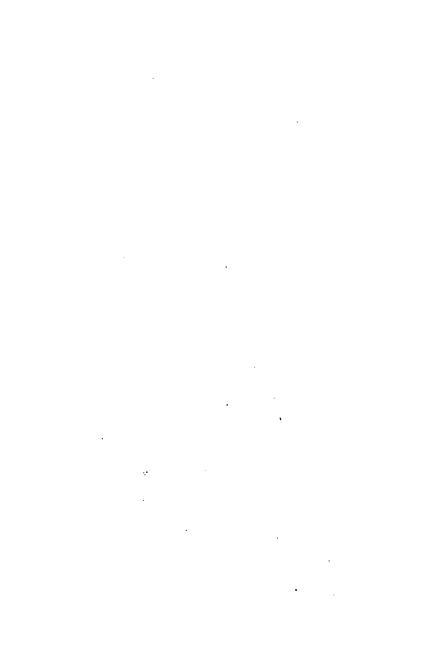

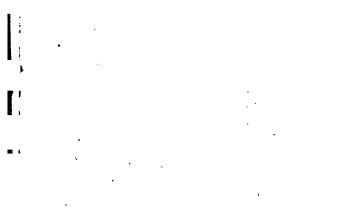

.

.

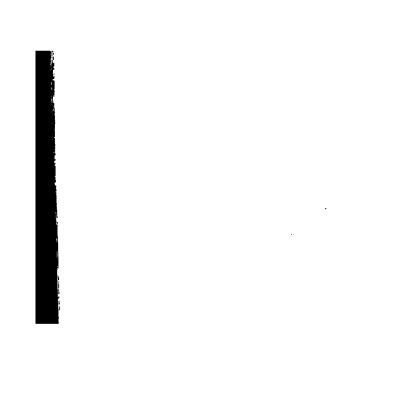



